# EXPRESSION DE LA DIFFÉRENTIELLE $d_3$ DE LA SUITE SPECTRALE DE HOCHSCHILD-SERRE EN COHOMOLOGIE BORNÉE RÉELLE

#### A. BOUARICH

AMS Subject Class. (2000): 20J06, 55T05, 46A22

ABSTRACT. For discrete groups, we construct two bounded cohomology classes with coefficients in the second space of the reduced real  $\ell_1$ -homology. Precisely, we associate to any discrete group G a bounded cohomology class of degree two noted  $\mathfrak{g}_2 \in H_b^2(G, \overline{H}_2^{\ell_1}(G, \mathbb{R}))$ . For G and  $\Pi$  groups and  $\theta: \Pi \to Out(G)$  any homomorphism we associate a bounded cohomology class of degree three noted  $[\theta] \in H_b^3(\Pi, \overline{H}_2^{\ell_1}(G, \mathbb{R}))$ . When the outer homomorphism  $\theta: \Pi \to Out(G)$  induces an extension of G by  $\Pi$  we show that the class  $\mathfrak{g}_2$  is  $\Pi$ -invariant and that the differential  $d_3$  of Hochschild-Serre spectral sequence sends the class  $\mathfrak{g}_2$  on the class  $[\theta]: d_3(\mathfrak{g}_2) = [\theta]$ . Moreover, we show that for any integer  $n \geq 0$  the differential  $d_3: E_3^{n,2} \to E_3^{n+3,0}$  of Hochschild-Serre spectral sequence in real bounded cohomology is given as a cup-product by the class  $[\theta]$ .

#### 1. Introduction

- 1.1. Motivation. Soit G un groupe discret et  $C_b^n(G;\mathbb{R})$  l'espace vectoriel réel des n-cochaînes bornées non homogènes,  $c:G^n\to\mathbb{R}$ . La différentielle de degré  $n\geq 0$  d'une n-cochaîne c est définie par,
  - (1) Pour  $n \ge 1$  et pour tout  $(g_0, g_1, \dots, g_n) \in G^{n+1}$  on pose,

$$d_n c(g_0, g_1, \dots, g_n) = c(g_1, \dots, g_n) + \sum_{i=1}^{i=n} (-1)^i c(g_0, g_1, \dots, g_{i-1}g_i, g_{i+1}, \dots, g_n) + (-1)^{n-1} c(g_0, g_1, \dots, g_{n-1})$$

(2)  $d_0: C_b^0(G, \mathbb{R}) \to \mathbb{R}$  est l'application nulle.

L'homologie du complexe différentiel  $(C_b^*(G;\mathbb{R}), d_*)$  s'appelle la cohomologie bornée réelle du groupe G au sens de Gromov (cf. [15]) et est notée  $H_b^*(G,\mathbb{R})$ .

Dans [3] et [4], en adaptant au contexte de cohomologie bornée réelle les méthodes de construction du deuxième et du troisième groupe de cohomologie ordinaire d'un groupe

Key words and phrases. Cohomology of Groups,  $\ell_1$ -Homology of groups, Bounded Cohomology of groups, Spectral Sequences, Banach Spaces.

G à la donnée d'une extension de groupes discrets  $1 \to G \xrightarrow{i} \Gamma \xrightarrow{\sigma} \Pi \to 1$  nous avons associé la suite exacte à quatre termes,

$$(1) 0 \longrightarrow H_b^2(\Pi, \mathbb{R}) \xrightarrow{\sigma_b} H_b^2(\Gamma, \mathbb{R}) \xrightarrow{i_b} H_b^2(G, \mathbb{R})^{\Pi} \xrightarrow{\delta} H_b^3(\Pi, \mathbb{R})$$

dans laquelle l'homomorphisme  $H^2_b(G,\mathbb{R})^\Pi \stackrel{\delta}{\longrightarrow} H^3_b(\Pi,\mathbb{R})$  s'appelle opérateur de transgression, et où  $H^2_b(G,\mathbb{R})^\Pi$  désigne le sous-espace des classes de cohomologie bornée réelle de degré deux invariantes par l'action du groupe  $\Pi$  qui est induite par la représentation extérieure  $\theta:\Pi\longrightarrow Out(G)$  associée à l'extension  $1\to G\stackrel{i}{\longrightarrow}\Gamma\stackrel{\sigma}{\longrightarrow}\Pi\to 1$ .

La suite exacte (1) suggère qu'il existe une théorie des suites spectrales en cohomologie bornée. En effet, A. Noskov [23] (Voir aussi N. Monod et M. Burger [21]) a prouvé qu'on peut associer à une extension de groupes discrets  $1 \to G \xrightarrow{i} \Gamma \xrightarrow{\sigma} \Pi \to 1$  une suite spectrale de Hochschild-Serre en cohomologie bornée réelle  $(E_r^{p,q}, d_r)$  qui converge vers la cohomologie bornée réelle du groupe  $\Gamma$ . Cependant, pour expliciter le second terme  $E_2^{p,q}$ , A. Noskov a stipulé dans [23] que les espaces de cohomologie bornée  $H_b^q(G, \mathbb{R})$  soient des espaces de Banach (voir aussi [21] cf. pr. 4.2.2 p. 264), or cette hypothèse n'est pas toujours remplie quand la dimension de l'espace vectoriel réelle  $H_b^q(G, \mathbb{R})$  est infinie [24].

Dans [6], pour contourner l'hypothèse demandée par [23] et [21], nous nous sommes placé dans la catégorie des espaces vectoriels réels semi-normés pour prouver que tout complexe différentiel  $(K^*, d_*)$  qui est muni d'une filtration positive décroisante régulière induit une suite spectrale convergente  $(E_r^{*,*}, d_r^{*,*})$  dont les termes sont des espaces vectoriels semi-normés identifiés à une bijection linéaire continue près (cf. 3.2.1). Ainsi, par exemple, à une extension de groupes discrets  $1 \longrightarrow G \xrightarrow{i} \Gamma \xrightarrow{\sigma} \Pi \longrightarrow 1$  nous pouvons associer une suite spectrale de Hochschild-Serre  $(E_r^{p,q}, d_r)$  dont les termes sont des espaces vectoriels semi-normés et qui converge vers la cohomologie bornée réelle  $H_b^{p+q}(\Gamma, \mathbb{R})$ . De plus, il existe une bijection canonique continue, non nécéssairement bicontinue, qui est définie sur le second terme  $E_2^{p,q}$  à valeurs dans l'espace vectoriel réel semi-normé  $H_b^p(\Pi, H_b^q(G, \mathbb{R}))$  de la cohomologie bornée avec coefficients ; ceci même si l'espace vectoriel semi-normé  $H_b^q(G, \mathbb{R})$  n'est pas séparé (cf. 3.2.2).

En conséquence de ce résultat nous pouvons associer à toute extension de groupes discrets  $1 \longrightarrow G \xrightarrow{i} \Gamma \xrightarrow{\sigma} \Pi \longrightarrow 1$  la suite exacte à cinq termes (cf. [23], [21] et [6]) :

$$(2) \qquad 0 \longrightarrow H_b^2(\Pi, \mathbb{R}) \xrightarrow{\sigma_b} H_b^2(\Gamma, \mathbb{R}) \xrightarrow{i_b} H_b^2(G, \mathbb{R})^{\Pi} \xrightarrow{d_3} H_b^3(\Pi, \mathbb{R}) \xrightarrow{\sigma_b} H_b^3(\Gamma, \mathbb{R})$$

qui diffère de la suite exacte (1) par le terme supplémentaire  $H^3_b(\Gamma,\mathbb{R})$  et au lieu de l'opérateur de transgression  $\delta: H^2_b(G,\mathbb{R})^\Pi \longrightarrow H^3_b(\Pi,\mathbb{R})$  nous avons la différentielle  $d_3: E_3^{0,2} = H^2_b(G,\mathbb{R})^\Pi \longrightarrow E_3^{3,0} = H^3_b(\Pi,\mathbb{R})$ . Ainsi, suite à ces remarques, on se propose dans ce travail de comparer les deux opérateurs  $\delta: E_3^{0,2} \longrightarrow E_3^{3,0}$  et  $d_3: E_3^{0,2} \longrightarrow E_3^{3,0}$  en suivant le plan que nous décrirons dans le prochain paragraphe.

1.2. **Présentation des résultats.** Dans la section 2, nous étudions la notion d'homologie  $\ell_1$  d'un groupe discret G à coefficients dans un G-module de Banach V. Les espaces d'homologie  $\ell_1$  seront notés  $H^{\ell_1}_*(G,V)$  tandis que les espaces de Banach d'homologie  $\ell_1$ -réduite seront notés  $\overline{H}^{\ell_1}_*(G,V)$ .

Afin de rendre le contenu de l'article auto suffisant, nous allons consacrer la section 3 à un bref rappel sur quelques éléments de la cohomologie bornée utiles pour ce travail. Plus précisément, nous rappelons la notion de la cohomologie bornée d'un groupe discret à coefficients dans un module de Banach V (cf. [6], [15] et [22]), nous décrivons la construction des termes d'une suite spéctrale  $(E_r^{p,q}, d_r^{p,q})$  et nous expliquerons aussi la relation entre les quasi-morphismes et les 2-cocycles bornés réels. Ensuite, nous démontrerons notre premier résultat principal :

Théorème principal A. Pour tout groupe discret G il existe une unique classe de cohomologie bornée à coefficients triviaux notée,  $\mathbf{g}_2 \in H^2_b(G, \overline{H}_2^{\ell_1}(G, \mathbb{R}))$ , qui possède les deux propriétés suivantes :

- (1)  $\mathbf{g}_2$  est nulle si et seulement si le second groupe de cohomologie bornée  $H^2_b(G,\mathbb{R})$  est nul.
- (2) Pour toute classe de cohomologie bornée réelle  $x \in H^2_b(G,\mathbb{R})$  on a la relation,

$$x \cup \mathbf{g}_2 = x$$

où le cup-produit  $\cup$  est défini par l'entrelacement naturel (dualité) entre les espaces de Banach  $H_b^2(G,\mathbb{R})$  et  $\overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$ .

Dans la section 4, à partir d'une représentation extérieure  $\theta:\Pi\to Out(G)$  nous construisons une classe de cohomologie bornée de degré trois notée  $[\theta]\in H^3_b(\Pi,\overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R}))$ , où l'action du groupe  $\Pi$  sur  $\overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  est celle induite par la représentation extérieure  $\theta$ .

Pour construire la classe de cohomologie bornée avec coefficients,  $[\theta] \in H_b^3(\Pi, \overline{H}_2^{\ell_1}(G, \mathbb{R}))$ , nous avons adapté au contexte de la cohomologie bornée avec coefficients les méthodes permettant la construction d'une classe de cohomologie ordinaire de degré trois à partir de la représentation extérieure  $\theta: \Pi \to Out(G)$  (cf. [17] et [10]).

Dans la section 5, en supposant que la représentation extérieure  $\theta:\Pi\to Out(G)$  est induite par une extension de groupes discrets  $1\to G\stackrel{i}{\to}\Gamma\stackrel{\sigma}{\to}\Pi\to 1$  nous démontrons que la classe de cohomologie bornée  $\mathbf{g}_2\in H^2_b(G,\overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R}))$  est  $\Pi$ -invariante. Il résulte de cette invariance que  $\mathbf{g}_2$  définit un élément de  $E_3^{0,2}=H^2_b(G,\overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R}))^\Pi$ . Par ailleurs, en remarquant que la classe de cohomologie  $[\theta]$  définit un élément du terme  $E_3^{3,0}$  nous démontrons le théorème suivant :

**Théorème principal B.** La différentielle  $d_3:E_3^{0,2}\longrightarrow E_3^{3,0}$  de la suite spectrale de Hochschild-Serre associée à l'extension de groupes discrets  $1\longrightarrow G\stackrel{i}{\longrightarrow}\Gamma\stackrel{\sigma}{\longrightarrow}\Pi\longrightarrow 1$  en

4

cohomologie bornée à coefficients dans le  $\Pi$ -module de Banach  $\overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  envoie la classe  $\mathbf{g}_2$  sur la classe  $[\theta]$ .

Ensuite, grâce au résultat du théorème principal B nous démontrons le théorème suivant qui donne l'expression explicite de la différentielle  $d_3$  en fonction de la classe de cohomologie bornée  $[\theta]$ .

Théorème principal C. Soit  $\theta: \Pi \longrightarrow Out(G)$  une représentation extérieure induite par une extension de groupes discrets  $1 \to G \stackrel{i}{\longrightarrow} \Gamma \stackrel{\sigma}{\longrightarrow} \Pi \to 1$  et soit  $[\theta] \in H^3_b(\Pi, \overline{H}_2^{\ell_1}(G, \mathbb{R}))$  la classe de cohomologie bornée associée à  $\theta$ . Alors, pour tout entier  $n \ge 0$  la différentielle  $d_3: E_3^{n,2} \to E_3^{n+3,0}$  de la suite spectrale de Hochschild-Serre en cohomologie bornée réelle est donnée par l'expression :

$$d_3(x) = (-1)^n x \cup [\theta], \qquad \forall x \in E_3^{n,2}.$$

En utilisant l'expression explicite de l'opérateur de transgression  $\delta: H_b^2(G,\mathbb{R})^\Pi \to H_b^3(\Pi,\mathbb{R})$ , rappelée ci-dessous à la suite du corollaire 4 de la section 4.3, nous déduisons le :

Corollaire A. L'opérateur de transgression  $\delta: H^2_b(G,\mathbb{R})^\Pi \to H^3_b(\Pi,\mathbb{R})$  associé à l'extension  $1 \to G \stackrel{i}{\longrightarrow} \Gamma \stackrel{\sigma}{\longrightarrow} \Pi \to 1$  est égal à la différentielle  $d_3: E_3^{0,2} \to E_3^{3,0}$ .

Le résultat du théorème principal C nous permet aussi de déduire le :

Corollaire B. Si la classe de cohomologie bornée  $[\theta] \in H_b^3(\Pi, \overline{H}_2^{\ell_1}(G, \mathbb{R}))$  est nulle, alors l'opérateur  $0 \to H_b^3(\Pi, \mathbb{R}) \xrightarrow{\sigma_b} H_b^3(\Gamma, \mathbb{R})$  est injectif.

Enfin, notons que le résultat du corollaire B nous suggère les deux questions suivantes : **Question 1 :** La classe  $[\theta]$  est-elle une obstruction à l'exactitude à gauche du foncteur de cohomologie bornée réelle  $H^3_b(-,\mathbb{R})$ ? C'est-à-dire, si un homomorphisme surjectif  $\sigma:\Gamma\to\Pi$  induit un opérateur injectif  $H^3_b(\Pi,\mathbb{R})\xrightarrow{\sigma_b}H^3_b(\Gamma,\mathbb{R})$  ; la classe  $[\theta]\in H^3_b(\Pi,\overline{H}^{\ell_1}_2(G,\mathbb{R}))$  est-elle nulle ?

Question 2 : La classe  $[\theta] \in H_b^3(\Pi, \overline{H}_2^{\ell_1}(G, \mathbb{R}))$  est-elle triviale lorsque  $\theta(\Pi) \subset Out(G)$  est moyennable ? En effet, dans [5], nous avons démontré que si l'image de la représentation extérieure  $\theta: \Pi \to Out(G)$  est moyennable alors pour tout entier  $n \geq 0$  l'opérateur  $\sigma_b: H_b^n(\Pi, \mathbb{R}) \to H_b^n(\Gamma, \mathbb{R})$  est injectif.

## 2. Homologie $\ell_1$ d'un groupe discret

2.1. G-modules de Banach relativement projectifs. Soient G un groupe discret et E un espace de Banach. On dira que E est un G-module de Banach s'il est muni d'une action du groupe G telle que chaque élément  $g \in G$  induit un opérateur linéaire borné  $g: E \to E$  de norme  $\parallel g \parallel \leq 1$ . On notera par g.v l'action de g sur un élément v de E.

Les G-modules de Banach constituent une catégorie dont les G-morphismes sont tous les opérateurs linéaires continus  $f: E \to F$  qui sont G-équivariants,

$$f(g \cdot x) = g \cdot f(x), \quad \forall x \in E, \forall g \in G.$$

À un G-module de Banach E on associe un sous-espace vectoriel de vecteurs G-invariants  $E^G:=\{v\in E\; ; g\cdot v=v\; \forall g\in G\}$  et un espace quotient de Banach de vecteurs G-coinvariants  $E_G:=\frac{E}{\overline{E}(G)}\; ;$  où  $\overline{E}(G)$  désigne l'adhérence du sous-espace vectoriel de E engendré par tous les vecteurs  $g\cdot v-v$  avec  $g\in G$  et  $v\in E$ .

Notons que si on se donne deux G-modules de Banach E et F on définit une structure de G-module de Banach sur leur produit tensoriel projectif complété  $E \widehat{\otimes} F$  (cf. [13]) en posant :

$$g \cdot (x \otimes y) := g \cdot x \otimes g^{-1} \cdot y, \qquad \forall g \in G, x \in E, y \in F$$

L'espace de Banach des vecteurs G-coinvariants du G-module de Banach  $E \widehat{\otimes} F$  sera désigné par l'expression,  $E \widehat{\otimes}_G F := (E \widehat{\otimes} F)_G$ .

Soient E et X deux G-modules de Banach. On dira qu'un G-morphisme surjectif  $p:E\to X$  est admissible s'il existe un opérateur linéaire continu  $r\in\mathcal{L}(X,E)$ , non nécessairement G-équivariant, tel que  $p\circ r=id_X$ . De même, on dira qu'un G-module de Banach V est relativement projectif si pour tout G-morphisme surjectif admissible  $E \xrightarrow[r]{p} X \to 0$  et pour tout G-morphisme  $\alpha:V\to X$  il existe au moins un G-morphisme  $\beta:V\to E$  tel que  $p\circ\beta=\alpha$ ,

$$E \xrightarrow{\beta} V \qquad \qquad \downarrow^{\alpha} \qquad \qquad \downarrow$$

Étant donné un groupe discret G, on désigne par  $C_n^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  le complété de l'espace vectoriel des n-chaînes réelles  $C_n(G,\mathbb{R}) := \mathbb{R}[G^n]$  qui est engendré par les éléments de l'ensemble  $G^n$  et est muni par la norme  $\ell^1$ ,

(3) si 
$$z = \sum_{i=1}^{i=m} a_i(g_1^i, \dots, g_n^i) \in \mathbb{R}[G^n]$$
 on pose  $\|z\|_1 = \sum_{i=1}^{i=m} |a_i| \in \mathbb{R}^+$ .

Sur l'espace de Banach  $C_n^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  nous avons une structure de G-module de Banach naturelle définie par la G-action suivante,

$$g \cdot (g_1, \dots, g_n) := (gg_1, \dots, gg_n), \quad \forall g, g_1, \dots, g_n \in G$$

**Lemme 1.** Pour tout groupe discret G et pour tout G-module de Banach V, le produit tensoriel projectif complété  $C_n^{\ell_1}(G,\mathbb{R})\widehat{\otimes}V$  est un G-module de Banach relativement projectif.

Démonstration. Puisque pour tout couple d'entiers naturels  $m \geq 1$  et  $n \geq 1$  les espaces de Banach  $C_m^{\ell_1}(G,\mathbb{R}) \widehat{\otimes} C_n^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  et  $C_{m+n}^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  sont canoniquement isomorphismes, il suffit de démontrer le lemme pour n=1.

Soit  $E \xrightarrow{p \atop r} X \longrightarrow 0$  un G-morphisme surjectif admissible. Pour tout G-morphisme  $\alpha: C_1^{\ell_1}(G,\mathbb{R}) \widehat{\otimes} V \to X$  et pour tous  $g \in G$  et  $v \in V$  posons

$$\beta(g \otimes v) = g \cdot r(g^{-1} \cdot \alpha(g \otimes v)).$$

Les opérateurs  $\alpha$  et p étant G-équivariants, l'opérateur continu  $\beta: C_1^{\ell_1}(G,\mathbb{R}) \widehat{\otimes} V \to E$  vérifie l'identité  $p \circ \beta = \alpha$ . De plus, comme pour tous les éléments g et  $h \in G$  et pour tout vecteur  $v \in V$  on a,

$$\begin{array}{lll} h \cdot \beta(h^{-1} \cdot (g \otimes v)) & = & h \cdot \beta(h^{-1}g \otimes h \cdot v) \\ & = & h \cdot [h^{-1}g \cdot r(g^{-1}h \cdot \alpha(h^{-1}g \otimes h \cdot v))] \\ & = & g \cdot r(g^{-1}h \cdot \alpha(h^{-1} \cdot (g \otimes v))) \\ & = & g \cdot r(g^{-1} \cdot \alpha(g \otimes v)) \\ & = & \beta(g \otimes v) \end{array}$$

on en déduit que l'opérateur continu  $\beta:C_1^{\ell_1}(G,\mathbb{R})\widehat{\otimes}V\to E$  est G-équivariant. Par suite, le G-module de Banach  $C_1^{\ell_1}(G,\mathbb{R})\widehat{\otimes}V$  est relativement projectif.  $\square$ 

2.2. Résolutions relativement projectives. Soit V un G-module de Banach. On appelle G-résolution homologique de V dans la catégorie relative des G-modules de Banach la donnée d'un complexe différentiel  $(K_*, d_*)$ ,

$$\longrightarrow K_3 \xrightarrow{d_3} K_2 \xrightarrow{d_2} K_1 \xrightarrow{d_1} K_0 \xrightarrow{d_0 = \varepsilon} V \longrightarrow 0$$

dont les flèches sont exactes (i.e.  $Imd_{n+1} = Kerd_n$ ) et dont les termes  $K_n$  sont des G-modules de Banach. On rappelle que le complexe différentiel  $(K_*, d_*)$  possède une homotopie contractante s'il existe une suite d'opérateurs continus  $s_n : K_n \to K_{n+1}$  tels que  $\forall n \in \mathbb{N}, s_{n-1} \circ d_n + d_{n+1} \circ s_n = id_{K_n}, d_1 \circ s_0 = id_{K_0}$  et tel que la norme  $\|s_n\| \le 1$ ,

$$\underset{\leqslant \dots}{\longrightarrow} K_3 \xrightarrow[s_2]{d_3} K_2 \xrightarrow[s_1]{d_2} K_1 \xrightarrow[s_0]{d_1} K_0 \xrightarrow[s_0]{d_0 = \varepsilon} V \longrightarrow 0.$$

Quand une G-résolution homologique  $(K_*, d_*)$  d'un G-module de Banach V possède une homotopie contractante  $s_*: K_* \to K_{*+1}$  on dira que  $(K_*, d_*, s_*)$  est une résolution homologique forte du G-module de Banach V.

Dans ce qui va suivre on va se servir du lemme 1 pour associer à chaque G-module de Banach une résolution relativement projective forte.

D'abord, notons que lorsque le groupe G agit trivialement sur  $\mathbb{R}$ , vue comme espace de Banach, le lemme 1 permet de voir que pour tout entier  $n \geq 0$  l'espace de Banach des

n-chaînes non normalisées

$$C_{n,0}^{\ell_1}(G,\mathbb{R}):=C_{n+1}^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$$

est un G-module de Banach relativement projectif. En fait, si on considère la suite d'opérateurs différentiels continus de degré -1,

$$\partial_n = \sum_{i=0}^{i=n+1} (-1)^i d_i : C_n^{\ell_1}(G, \mathbb{R}) \to C_{n-1}^{\ell_1}(G, \mathbb{R}) \quad \text{où} \quad d_i(g_0, g_1, \cdots, g_n) = (g_0, \cdots, \widehat{g_i}, \cdots, g_n)$$

on obtient une G-résolution forte  $(C_{*,0}^{\ell_1}(G,\mathbb{R}),\partial_*)$  de  $\mathbb{R}$ . De plus, si pour tout entier  $n\geq 0$  on pose  $s_n(g_0,\cdots,g_n)=(1,g_0,\cdots,g_n)$  on définit ainsi une homotopie contractante qui rend le complexe différentiel des G-modules de Banach  $(C_{*,0}^{\ell_1}(G,\mathbb{R}),\partial_*,s_*)$  une résolution homologique forte de l'espace de Banach  $\mathbb{R}$  qui s'appelle la bar résolution du groupe G par les chaînes non normalisées.

Dans le cas d'un G-module de Banach V quelconque, une résolution homologique forte peut être construite de la manière suivante.

Soient E, F et V des espaces de Banach et  $q: F \to Q$  un opérateur linéaire continu surjectif. D'après le théorème de l'application ouverte (cf. [9] et [25]), l'opérateur linéaire  $q \widehat{\otimes} V: E \widehat{\otimes} V \to Q \widehat{\otimes} V$  qui est obtenu en tensorisant l'opérateur q par l'espace de Banach V est lui même continu et surjectif. De même, le théorème l'application ouverte permet de déduire l'identification :  $Ker(q \widehat{\otimes} V) \simeq Ker(q) \widehat{\otimes} V$  (cf. prop. 3 de [13] page 38). En conséquence de ces remarques, on conclut que le foncteur de tensorisation  $-\widehat{\otimes} V$  préserve les suites exactes dans la catégorie des espaces de Banach. D'où la :

**Proposition 1.** Soient G un groupe discret et V un G-module de Banach. Alors, le complexe différentiel  $(C^{\ell_1}_{*,0}(G,\mathbb{R})\widehat{\otimes}V,\partial_*,s_*)$  qui est obtenu en tensorisant la bar résolution  $(C^{\ell_1}_{*,0}(G,\mathbb{R}),\partial_n*,s_*)$  du groupe G par le G-module de Banach V est une résolution forte relativement projective de V.

Le lemme suivant nous montre que toutes les résolutions fortes relativement projectives d'un G-module de Banach donné sont homotopiquement équivalentes. Sa preuve sera omise, car, elle est analogue au cas classique (cf. [14] et [17]).

**Lemme 2.** Soient  $(U_*, d_*, s_*)$  une résolution homologique forte de G-modules de Banach et  $(V_*, d_*)$  un complexe différentiel homologique de G-modules de Banach relativement projectifs. Alors, tout G-morphisme continu  $u: V_{-1} \to U_{-1}$  se prolonge en un morphisme  $u_*: V_* \to U_*$  de complexes différentiels de G-modules de Banach unique à homotopie près.

### 2.3. Définition et propriétés de l'homologie $\ell_1$ .

**Définition 1.** Soient V un G-module de Banach et  $(P_*, d_*)$  une résolution homologique forte relativement projective de V. Les groupes d'homologie du sous-complexe différentiel des vecteurs G-coinvariants  $(P_*)_G$  s'appellent espaces de  $\ell_1$ -homologie du groupe G à coefficients dans le G-module de Banach V et se notent  $H^{\ell_1}(G,V) := H_*((P_*)_G)$ .

D'après le lemme 2 on sait que toutes les résolutions fortes relativement projectives d'un G-module de Banach V sont homotopiquement équivalentes. Donc, les espaces d'homologie  $H^{\ell_1}_*(G,V)$  ne dépendent pas de la résolution relativement projective choisie. En particulier, si on prend la bar résolution  $(C^{\ell_1}_{*,0}(G,\mathbb{R})\widehat{\otimes}V,\partial_*,s_*)$  associée au groupe G on obtient un isomorphisme canonique :

(4) 
$$H_n^{\ell_1}(G,V) \simeq H_n(C_{*,0}^{\ell_1}(G,\mathbb{R})\widehat{\otimes}_G V, \partial_*)$$

où  $\partial_n$  désigne l'opérateur différentiel du complexe des n-chaînes normalisées de type  $\ell_1$ ,

$$C_{n+1,0}^{\ell_1}(G,\mathbb{R})\widehat{\otimes}_G V \simeq C_n^{\ell_1}(G,\mathbb{R})\widehat{\otimes} V$$

dont l'expression explicite est donnée pour tout  $[g_1 \mid \cdots \mid g_n] \otimes v \in C_n^{\ell_1}(G,\mathbb{R}) \widehat{\otimes} V$  par :

$$\partial_n([g_1 \mid \dots \mid g_n] \otimes v) = [g_2 \mid \dots \mid g_n] \otimes g_1 \cdot v - [g_1g_2 \mid \dots \mid g_n] \otimes v + \dots + (-1)^n [g_1 \mid \dots \mid g_{n-1}] \otimes v$$

Maintenant, grâce à l'isomorphisme (4) on voit aisément que le groupe  $H_0^{\ell_1}(G,V)=V_G$ . De même, si on suppose que le groupe G agit trivialement sur l'espace de Banach V on en déduit que le groupe  $H_1^{\ell_1}(G,V)=0$  (cf. [20]). En effet, si pour tous les éléments  $g\in G$  et  $v\in V$  on pose,

(5) 
$$\mathbf{m}(g,v) = \sum_{n>1} \frac{1}{2^n} [g^{2^{n-1}} \mid g^{2^{n-1}}] \otimes v \in C_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R}) \widehat{\otimes} V$$

on obtient une 2-chaîne normalisée dont le bord est égal à  $\partial_2(\mathbf{m}(g,v)) = [g] \otimes v \in B_1^{\ell_1}(G,V)$ . Rappelons aussi que puisque l'image d'un opérateur linéaire continu n'est pas en général fermée ceci implique que la restriction de la norme  $\ell_1$  sur l'espace des  $\ell_1$ -cycles  $Z_n^{\ell_1}(G,V)$  peut dégénérer sur le quotient,  $\frac{Z_n^{\ell_1}(G,V)}{B_n^{\ell_1}(G,V)} = H_n^{\ell_1}(G,V)$ . En effet, S. Soma a construit des exemples de variétés de dimension trois  $M^3$  pour lesquelles la semi-norme  $\|\cdot\|_1$  induite sur l'espace  $H_2^{\ell_1}(M,\mathbb{R})$  dégénère (cf. [24]).

**Définition 2.** Le groupe quotient de l'espace  $H_n^{\ell_1}(G,V)$  par le noyau  $Ker(\|\cdot\|_1)$  s'appelle groupe d'homologie  $\ell_1$ -réduite du groupe G à coefficients dans le G-module de Banach V et se note  $\overline{H}_n^{\ell_1}(G,V)$ .

Pour finir cette section nous donnerons deux résultats classiques qui concernent l'action d'un groupe discret sur ses propres espaces de  $\ell_1$ -homologie.

**Proposition 2.** Soit V un G-module de Banach. Alors, pour tout entier  $n \geq 0$  et pour tout élément  $g \in G$  l'automorphisme intérieur  $i_g : G \to G$  induit l'application identique sur l'espace d'homologie  $H_n^{\ell_1}(G,V)$  (resp.  $\overline{H}_n^{\ell_1}(G,V)$ ).

Démonstration. Soient V un G-module de Banach et  $(P_n*, \partial_*, s_*)$  une résolution homologique forte relativement projective de V. Pour chaque  $g_0 \in G$  et  $n \in \mathbb{N}$  posons pour tout vecteur  $v_n \in P_n$ ,  $U_n(v_n) = g_0 \cdot v_n$ . Ainsi, puisque les morphismes  $U_n : P_n \to P_n$  vérifient les deux relations,

$$U_n(g\cdot v_n)=i_{g_0}(g)\cdot U_n(v_n)\quad \text{et}\quad U_n(v_n)=v_n+(g_0\cdot v_n-v_n),\quad \forall v_n\in P_n, \forall g\in G$$
 on en déduit que  $U_n$  induit l'identité sur l'espace des vecteurs  $G$ -coinvariants  $(P_n)_G$ . Par conséquent, l'automorphisme intérieur  $i_{g_0}:G\to G$  induit l'application identique sur les groupes d'homologie  $H_n((P_*)_G)=H_n^{\ell_1}(G,V)$ .

Corollaire 1. Soit  $\Gamma$  un groupe discret et G sous-groupe normal de  $\Gamma$ . Alors, la conjugaison dans le groupe  $\Gamma$  induit une action naturelle du groupe quotient  $\frac{\Gamma}{G}$  sur les espaces d'homologie  $H^{\ell_1}_*(G,V)$  (resp.  $\overline{H}^{\ell_1}_*(G,V)$ ).

## 3. Cohomologie bornée d'un groupe discret

3.1. **Définition et propriétés.** Étant donné un G-module de Banach V, pour tout entier  $n \geq 0$  on désigne par  $C_b^n(G,V)$  l'espace de Banach des n-cochaînes non homogènes bornées  $f: G^n \to V$ . C'est-à-dire, il existe un réel k > 0 tel que la norme  $\ell_{\infty}$ ,

$$|| f ||_{\infty} = \sup\{|| f(g_1, \dots, g_n) || /g_1, \dots, g_n \in G\} \le k.$$

Notons que la norme  $\|\cdot\|_{\infty}$  permet de voir que l'espace  $C_b^n(G,V)$  est isomorphe à l'espace de Banach des opérateurs linéaires continus  $\mathcal{L}(\mathbb{R}[G^n],V)$ .

Sur le complexe des cochaînes bornées non homogènes  $C_b^*(G, V)$  on définit une différentielle  $d_n: C_b^n(G, V) \to C_b^{n+1}(G, V)$  par l'expression,

$$d_n(f)(g_1, \dots, g_{n+1}) = g_1.f(g_2, \dots, g_{n+1}) + \sum_{i=1}^{i=n} (-1)^i f(g_1, \dots, g_i g_{i+1}, \dots, g_{n+1}) + (-1)^{n+1} f(g_1, \dots, g_n)$$

Les groupes quotient  $H_b^n(G,V):=\frac{Ker(d_n)}{Im(d_{n-1})}$  s'appellent espaces de cohomologie bornée du groupe G à valeurs dans le G-module de Banach V. Notons qu'on a  $H_b^0(G,V)=V^G$  et que

$$H_b^1(G,V) = \frac{\{f \in C_b^1(G,V) \mid f(g_1g_2) = g_1.f(g_2) + f(g_1), \forall g_1, g_2 \in G\}}{\{f \in C_b^1(G,V) \mid \exists v \in V, \forall g \in G, f(g) = g.v - v\}}.$$

En particulier, quand le groupe G agit trivialement sur l'espace vectoriel réel V on voit qu'on a  $H^1_b(G,V)=0$  puisque  $\{0\}$  est le seul sous-groupe additif borné dans V. Notons aussi que la norme  $\|\cdot\|_{\infty}$  définie sur les espaces  $C^n_b(G,V)$  induit une semi-norme sur les espaces de cohomologie bornée  $H^n_b(G,V)$ . Quand le groupe G agit trivialement sur  $V=\mathbb{R}$ , N. Ivanov à démontré que  $H^2_b(G,\mathbb{R})$  est un espace de Banach (cf. [16]).

Les groupes de cohomologie bornée  $H^n_b(G,V)$  peuvent être définis à partir du sous-complexe différentiel des cohaînes homogènes G-invariantes,

$$(C_{b,0}^n(G,V))^G := (\mathcal{L}(\mathbb{R}[G^{n+1}],V))^G \simeq C_b^n(G,V)$$

où la différentielle d'une n-cochaîne homogène  $f:G^{n+1}\to V$  est donnée par l'expression,

$$\delta_n(f)(g_0, g_1, \dots, g_{n+1}) = \sum_{i=0}^{i=n+1} (-1)^i f(g_0, \dots, \widehat{g}_i, \dots, g_{n+1}),$$

où  $\widehat{g}_i$  veut dire omettre la composante  $g_i$ .

Pour finir ce paragraphe on donnera quelques résultats utiles pour la suite de ce travail dont les démonstrations se trouvent dans l'article [15] ou [6].

**Proposition 3.** Soient G un groupe discret et V un G-module de Banach. Pour tout élément  $g_0$  fixé dans le groupe G on note  $i_{g_0}: G \to G$  l'automorphisme intérieur qui lui est associé. Alors l'opérateur  $(i_{g_0})_b: H^n_b(G,V) \to H^n_b(G,V)$  est égal à l'identité.

Corollaire 2. Soit  $\Gamma$  un groupe discret. Pour tout sous-groupe normal  $G \subseteq \Gamma$  la conjugaison dans le groupe  $\Gamma$  induit une action isométrique du groupe quotient  $\frac{\Gamma}{G}$  sur les espaces semi-normés  $H^n_b(G,V)$ .

La proposition 3 et son corollaire 2 nous permettent de déduire la proposition suivante :

**Proposition 4.** Soit  $\Gamma$  un groupe discret. Pour tout sous-groupe normal  $G \subseteq \Gamma$  et pour tout entier  $n \geq 1$  l'injection canonique  $i: G \to \Gamma$  induit un opérateur  $i_b: H^n_b(\Gamma, V) \to H^n_b(G, V)$  qui prend ses valeurs dans le sous-espace des vecteurs  $\frac{\Gamma}{G}$ -invariants. C'est-à-dire on a  $Im(i_b) \subseteq H^n_b(G, V)^{\Gamma/G}$ .

- 3.2. Suites spectrales en cohomologie bornée. Dans ce paragraphe, nous donnerons un bref rappel sur la théorie des suites specrales développée dans la catégorie des complexes différentiels semi-normés. Ensuite, avec la donnée d'une extension de groupes discrets  $1 \to G \xrightarrow{i} \Gamma \xrightarrow{\sigma} \Pi \to 1$ , nous décrirons le complexe différentiel double qui induira la suite spectrale de Hochschilde-Serre en cohomologie bornée  $(E_r^{p,q}, d_r^{p,q})$  dont la différentielle  $d_3^{n,0}: E_3^{n,2} \longrightarrow E_r^{n+3,0}$  sera explicitée dans la section 5.
- 3.2.1. Construction des suites spectrales. Soit  $(K^*, d_*)$  un complexe différentiel de degré +1 (i.e. cohomologique) dont le terme général  $K^n$  est un espace vectoriel réel semi-normé et  $d_n: K^n \to K^{n+1}$  est un opérateur linéaire continu tel que  $d_{n+1} \circ d_n = 0$ .

On dira que le complexe différentiel  $(K^*, d_*)$  possède une filtration positive décroissante si pour tout entier  $n \geq 0$ , il existe une famille de sous-espaces vectoriels  $F^pK^n \subset F^{p-1}K^n$  tels que  $d_n(F^pK^n) \subset F^pK^{n+1}$  avec  $F^pK^* = K^*$  si  $p \leq 0$ . Les termes  $F^pK^n$  seront donc munis par la topologie induite.

Il est clair que les inclusions de complexes différentiels  $F^pK^* \stackrel{j}{\hookrightarrow} K^*$  induisent des opérateurs linéaires continus,  $j^p: H^n(F^pK^*, d_*) \to H^n(K^*, d_*)$ , et que les images

$$F^p H^n(K^*, d_*) := Im(j^p) \subseteq H^n(K^*, d_*)$$
 avec  $F^0 H^n(K^*, d_*) = H^n(K^*, d_*)$ 

définissent une filtration positive décroissante de l'espace vectoriel  $H^n(K^*, d_*)$ ,

$$\cdots \subseteq F^{p+1}H^n(K^*, d_*) \subseteq F^pH^n(K^*, d_*) \subseteq \cdots \subseteq F^1H^n(K^*, d_*) \subseteq F^0H^n(K^*, d_*)$$

dont le nombre des termes n'est pas fini en général.

En fait, si on suppose que la filtration positive décroissante  $F^pK^*$  est régulière i.e.:

$$\forall q \ge 0, \quad \exists n(q) \ge 0, \quad \forall p > u(q) \implies F^p K^q = 0$$

il en résulte que pour chaque entier  $n \geq 0$  fixé la famille  $\{F^pK^n ; p \in \mathbb{N}\}$  est finie et que par conséquent la famille décroissante de sous-espaces vectoriels  $\{F^pH^n(K^*,d_*):p\in\mathbb{N}\}$ est finie.

Considérons un complexe différentiel  $(K^*, d_*)$  d'espaces vectoriels réels semi-normés et supposons qu'il est muni d'une filtartion positive décroissante régulière notée  $F^pK^*$ . Pour tout entier  $r \geq 0$  on définit les sous-espaces vectoriels topologiques,

- $$\begin{split} & \bullet \quad Z_r^{p,q} = \{x \in F^p K^{p+q} \mid d_{p+q} x \in F^{p+r} K^{p+q+1}\} \ ; \\ & \bullet \quad B_r^{p,q} = \{x \in F^p K^{p+q} \mid \exists y \in F^{p-r} K^{p+q-1}, d_{p+q-1} y = x\}. \end{split}$$

Observons que par construction des sous-espaces  $\mathbb{Z}_r^{p,q}$  et  $\mathbb{B}_r^{p,q}$  on a les inclusions,

$$d_{p+q}(Z^{p,q}_r) \subset Z^{p+r,q-r+1}_r \quad \text{et} \quad d_{p+q}(Z^{p+1,q-1}_{r-1} + B^{p,q}_{r-1}) \subset Z^{p+1+r,q-r}_{r-1} + B^{p+r,q-r+1}_{r-1}$$

Donc, si on munit l'espace vectoriel quotient  $E_r^{p,q}=\frac{Z_r^{p,q}}{Z_{r-1}^{p+1,q-1}+B_{r-1}^{p,q}}$  par la semi-norme de

la topologique quotient on déduit que la différentielle  $d_n: K^n \to K^{n+1}$  induit une famille d'opérateurs linéaires continus :

$$\begin{array}{cccc} d_r^{p,q}: & E_r^{p,q} & \longrightarrow & E_r^{p+r,q-r+1} \\ & & [x] & \longmapsto & [d_{p+q}(x)] \end{array}$$

de norme  $\parallel d_r^{p,q} \parallel \leq \parallel d_{p+q} \parallel$  et tels que  $d_r^{p+r,q-r+1} \circ d_r^{p,q} = 0$ . En conséquence, pour tout entier  $r \geq 0$  le couple  $(E_r^{*,*}, d_r^{*,*})$  est un complexe différentiel d'espaces vectoriels réels semi-normés bi-gradués.

Au complexe différentiel filté  $(K^*, d_*)$  on associe également les familles de sous-espaces vectoriels topologiques suivants:

- $\begin{array}{l} \bullet \ Z_{\infty}^{p,q} = \{x \in F^p K^{p+q}/d_{p+q} x = 0\} \ ; \\ \bullet \ B_{\infty}^{p,q} = \{x \in F^p K^{p+q}/\exists y \in K^{p+q-1}, d_{p+q-1} y = x\} \ ; \\ \bullet \ E_{\infty}^{p,q} = \frac{Z_{\infty}^{p,q}}{B_{\infty}^{p,q} + Z_{\infty}^{p+1,q-1}} \ \text{que l'on munit de la structure topologique quotient.} \end{array}$

Avec les notations ci-dessus on obtient donc les inclusions suivantes :

$$B_0^{p,q} \subseteq \cdots \subseteq B_r^{p,q} \subseteq B_{r+1}^{p,q} \subseteq \cdots \subseteq B_{\infty}^{p,q} \subseteq Z_{\infty}^{p,q} \subseteq \cdots \subseteq Z_{r+1}^{p,q} \subseteq Z_r^{p,q} \cdots \subseteq Z_0^{p,q}$$

tel que pour  $r \geq p$  on a :

$$B^{p,q}_{\infty} = \bigcup_{r>0} B^{p,q}_r = B^{p,q}_r = B^{p,q}_{r+1} = \dots = B^{p,q}_{\infty}$$

et par régularité de la filtration  $F^pK^*$  si on pose  $r_0=u(p+q+1)-p$  on vérifie que l'intersection :

$$\bigcap_{s>0} Z_s^{p,q} = Z_{r_0}^{p,q} = Z_{r_0+1}^{p,q} = \dots = Z_{\infty}^{p,q}$$

En effet, grâce à la régularité de la filtration  $F^pK^*$  on déduit que la suite des sous-espaces vectoriels réels  $\{E_r^{p,q}; \forall r \in \mathbb{N}\}$  est stationaire. C'est-à-dire, à patir d'un certain rang assez grand  $r \geq 0$  on a,

$$E_r^{p,q} = E_{r+1}^{p,q} = \dots = E_{\infty}^{p,q}$$

Suite à cette propriété on dira que la famille de complexes différentiels bi-gradués  $(E_r^{*,*}, d_r^{*,*})$  converge vers l'aboutissement  $E_\infty^{*,*}$  et on désignera ce fait par le symbole :

$$E_r^{p,q} \implies E_{\infty}^{p,q}$$

Enfin, observons que puisque le sous-espace vectoriel  $Z^{p,q}_{\infty}$  est contenu dans le sous-espace vectoriel des cocycles  $\mathrm{Ker}(d_{p+q})$  on obtient une surjection canonique continue,

$$Z^{p,q}_{\infty} o rac{F^p H^{p+q}(K^*, d_*)}{F^{p+1} H^{p+q}(K^*, d_*)}$$

dont le noyau est égal à la somme  $B^{p,q}_{\infty}+Z^{p+1,q-1}_{\infty}$ . Par conséquent, comme la filtration  $F^pK^*$  est régulière on déduit que pour tout entier  $n\geq 0$  la famille des bijections linéaires continues induites,  $\{E^{p,n-p}_{\infty}:=\frac{Z^{p,n-p}_{\infty}}{B^{p,n-p}_{\infty}+Z^{p+1,n-p-1}_{\infty}}\to \frac{F^pH^n(K^*,d_*)}{F^{p+1}H^n(K^*,d_*)}\; ; \forall p\in\mathbb{N}\},$  est finie.

Avec les notations ci-dessus, pour tout complexe différentiel  $(K^*, d_*)$  qui est muni d'une filtration positive décroissante et régulière  $F^pK^*$  on a les affirmations suivantes (cf. [6]) :

- (1) Il existe une bijection canonique continue définie sur le premier terme  $E_1^{p,q}$  dans l'espace d'homologie relative  $H^{p+q}(F^pK^*/F^{p+1}K^*)$  qui envoie la différentielle  $d_1$  sur l'opérateur de bord (i.e. connexion) associé au triplet  $(F^pK^*, F^{p+1}K^*, F^{p+2}K^*)$ .
- (2) Pour chaque entier  $r \geq 0$  il existe une bijection continue,  $E_{r+1}^{p,q} \stackrel{\sim}{\to} H^{p,q}(E_r^{*,*}, d_r)$ . Autrement dit, la famille de complexes différentiels bi-gradués  $(E_r^{*,*}, d_r^{*,*})$  est une suite spectrale dont les termes sont des espaces vectoriels réels semi-normés.
- (3) Il existe une bijection continue qui envoie la somme directe topologique  $E_{\infty}^{n} = \bigoplus_{p=0}^{p=n} E_{\infty}^{p,n-p}$  sur la somme directe topologique  $\bigoplus_{p=0}^{p=n} \frac{F^{p}H^{n}(K^{*},d_{*})}{F^{p+1}H^{n}(K^{*},d_{*})} \stackrel{\sim}{\to} H^{p+q}(K^{*},d_{*}).$

En conséquence, la suite spectrale  $(E_r^{*,*}, d_r^{*,*})$  converge vers l'espace vectoriel de la cohomologie  $H^n(K^*, d_*)$  i.e. :

$$E_r^{p,q} \implies E_\infty^{p+q} \stackrel{\sim}{\to} H^{p+q}(K^*, d_*)$$

3.2.2. La suite spectrale de Hochschild-Serre. La donnée d'une extension de groupes discrets  $1 \to G \xrightarrow{i} \Gamma \xrightarrow{\sigma} \Pi \to 1$  et d'un  $\Gamma$ -module de Banach V permet de construire un complexe différentiel double dont le terme général est défini par,

$$\forall p, q \in \mathbb{N}, \quad K^{p,q} := C_b^p(\Pi, U^q) \quad \text{où} \quad U^q := \mathcal{L}_G(\mathbb{R}[\Gamma^{q+1}], V)$$

Comme au paragraphe 3.1, puisque les éléments de l'espace vectoriel  $K^{p,q}$  sont des cochaînes bornées, on définit une différentielle horizontale  $d_{\Pi}: K^{p,q} \to K^{p+1,q}$  et une différentielle verticale  $d_{U}: K^{p,q} \to K^{p,q+1}$  telles que

$$d_{\Pi}d_{\Pi} = 0$$
,  $d_{U}d_{U} = 0$  et  $d_{\Pi}d_{U} = d_{U}d_{\Pi}$ 

De même, au complexe différentiel double  $(K^{*,*},d_{\Pi},d_{U})$  on associe un complexe différentielle totale  $(\text{Tot}(K^{*,*}),d_{*})$  de degré +1 où pour tout entier  $n\in\mathbb{N}$  on pose :

$$Tot(K^{*,*})^n := \bigoplus_{p+q=n} K^{p,q}$$
 et  $d_* := d_{\Pi} + (-1)^p d_U$ 

Le complexe différentiel total  $(\text{Tot}(K^{*,*}), d_*)$  possède deux filtrations positives décroissantes et régulières verticle et horizontale notées respectivement :

$$F_v^p \text{Tot}(K^{*,*}) := \sum_{i>p} K^{i,j}$$
 et  $F_h^q \text{Tot}(K^{*,*}) := \sum_{j>q} K^{i,j}$ 

Donc, aux filtartions  $(F_h^p \text{Tot}(K^{*,*}), d_*)$  et  $(F_v^p \text{Tot}(K^{*,*}), d_*)$  on associe deux suites spectrales notées respectivement  $E_{r,h}^{*,*}$  et  $E_{r,v}^{*,*}$  qui convergent vers la cohomologie du complexe différentiel total,  $(\text{Tot}(K^{*,*}), d_* = d_{\Pi} + (-1)^p d_U)$  et vérifient les propriétés suivantes (cf. [6]):

- (1) La suite spectrale  $E^{*,*}_{r,h}$  dégénère au premier terme (i.e.,  $E^{p,q}_{r,h}=0, \forall p\geq 1, q\geq 0$ ) et son aboutissement  $E^n_{\infty,h}=H^n_b(\Gamma,V)$ . Donc, la suite spectrale  $E^{p,q}_{r,h}$  converge vers l'espace de la cohomologie bornée  $H^{p+q}_b(\Gamma,V)$ .
- (2) Il existe une bijection continue du terme  $E_{1,v}^{p,q}$  dans l'espace vectoriel semi-normé  $C_b^p(\Pi, H_b^q(G, V))$  des p-cochaînes non homogènes bornées sur le groupe  $\Pi$  à coefficients dans l'espace semi-normé  $H_b^q(G, V)$ , en plus, la différentielle  $d_{v,1}$  s'envoie sur la différentielle  $d_{\Pi}$ .
- (3) Il existe une bijection continue du terme  $E_{2,v}^{p,q}$  dans  $H_b^p(\Pi, H_b^q(G, V))$  espace de cohomologie bornée associé au complexe différentiel  $(C_b^*(\Pi, H_b^q(G, V)), d_{\Pi})$ .
- (4) La suite spectrale  $(E_{r,v}^{p,q}, d_{r,v})$  converge vers la cohomologie bornée du groupe  $\Gamma$  à coefficients dans le  $\Gamma$ -module V i.e. :

$$E_{2,v}^{p,q} \stackrel{\sim}{\to} H_b^p(\Pi, H_b^q(G, V)) \Longrightarrow H_b^{p+q}(\Gamma, V)$$

Pour finir ce paragraphe nous démontrons le lemme suivant qui donne des renseigements sur la structure des termes  $E_3^{n,0}$  et  $E_3^{n,2}$  utiles pour la preuve des théorèmes B et C.

- Lemme 3. Si V est un  $\Gamma$ -module de Banach trivial alors on a les assertions suivantes : (1) Le terme  $E_3^{n,0} = E_2^{n,0}$ , donc il existe une bijection linéaire continue sur le terme  $E_3^{n,0}$  à valeurs dans l'espace de cohomologie bornée  $H_b^n(\Pi,V)$ .
  - (2) Il existe une suite exacte d'opérateurs linéaires continues,

$$E_2^{n-2,3} \xrightarrow{d_2^{n-2,3}} E_2^{n,2} \longrightarrow E_3^{n,2} \to 0$$

En conséquence, il existe une bijection linéaire continue sur le terme  $E_3^{0,2}$  à valeurs dans  $H_b^2(G,V)^{\Pi}$  espace des classes de cohomologie bornée  $\Pi$ -invariantes.

 $D\acute{e}monstration.$  1) Rappelons que le terme  $E_3^{p,q}$  est égal à la cohomologie du complexe différentiel  $(E_2^{*,*},d_2^{*,*})$  (à une bijection continue près), donc pour tout entier  $n\geq 0$  on a :

$$E_3^{n,0} \overset{\sim}{\to} \frac{\operatorname{Ker}(d_2^{n,0}: E_2^{n,0} \to E_2^{n+2,-1})}{\operatorname{Im}(d_2^{n-2,1}: E_2^{n-2,1} \to E_2^{n,0})} \quad \text{ et } \quad E_3^{n,2} \overset{\sim}{\to} \frac{\operatorname{Ker}(d_2^{n,2}: E_2^{n,2} \to E_2^{n+2,1})}{\operatorname{Im}(d_2^{n-2,3}: E_2^{n-2,3} \to E_2^{n,2})}$$

- Puisque V est un  $\Gamma$ -module trivial, l'espace vectoriel  $H^1_b(G,V)=\{0\}$  et par suite le terme  $E_2^{n-2,1}\stackrel{\sim}{\to} H^{n-2}_b(\Pi,H^1_b(G,V))=\{0\}$ . De plus, comme le terme  $E_2^{n+2,-1}=\{0\}$  on déduit que le terme  $E_3^{n,0}=E_2^{n,0}\stackrel{\sim}{\to} H^n_b(\Pi,V)$ .

  2) Puisque le terme  $E_2^{n+2,1}\stackrel{\sim}{\to} H^{n+2}_b(\Pi,H^1_b(G,V))=\{0\}$  cela implique que la suite d'opérateurs linéaires continus  $E_2^{n-2,3}\stackrel{d_2^{n-2,3}}{\to} E_2^{n,2}\to E_3^{n,2}\to 0$  est exacte. Ainsi, si on prend n=0 il s'ensuit que le terme  $E_2^{n-2,3}=\{0\}$  et que  $E_3^{0,2}=E_2^{0,2}\stackrel{\sim}{\to} H^0_b(\Pi,H^2_b(G,V))$ . Donc, le terme  $E_3^{0,2}\stackrel{\sim}{\to} H^2_b(G,V)^\Pi$ .
- 3.3. Cup-produit. Soient U, V et W trois G-modules de Banach et  $\mu: U \times V \to W$ un opérateur bilinéaire continu G-équivariant. Pour tout couple de cochaînes bornées non homogènes  $f \in C_b^p(G,U)$  et  $h \in C_b^q(G,V)$  on définit leurs cup-produit  $f \cup h \in C_b^{p+q}(G,W)$ par la formule suivante (cf. [10]):

(6) 
$$f \cup h([g_1 \mid \cdots \mid g_{n+q}]) = \mu(f([g_1 \mid \cdots \mid g_p]) \otimes g_1g_2 \cdots g_p \cdot h([g_{n+1} \mid \cdots \mid g_{n+q}])$$

Il est facile de vérifier que le cup-produit  $\cup: C_b^*(G,U) \times C_b^*(G,V) \to C_b^*(G,W)$  est continu, associatif et commute avec la différentielle  $d_*$  dans la formule suivante,

(7) 
$$d_{p+q}(f \cup h) = d_p(f) \cup h + (-1)^p f \cup d_q(h)$$

Ainsi, en passant en cohomologie, l'expression (6) induit un cup-produit sur les espaces de cohomologie bornée qui sera noté aussi :

$$\begin{array}{cccc} \cup: & H^p_b(G,U) \times H^q_b(G,V) & \longrightarrow & H^{p+q}_b(G,W) \\ & & ([f],[h]) & \longmapsto & [f] \cup [h] := [f \cup h] \end{array}$$

Dans le reste de ce paragraphe, on donnera des exemples de cup-produit utiles pour la suite de ce travail.

Notons d'abord que grâce à la fonctorialité de la cohomologie bornée et de l'homologie  $\ell^1$ , la donnée d'une représentation extérieure  $\theta:\Pi\to Out(G)$  permet de munir les deux espaces  $H^2_b(G,\mathbb{R})$  et  $\overline{H}^{\ell_1}_2(G,\mathbb{R})$  d'une structure de  $\Pi$ -module de Banach. Notons aussi que le crochet de dualité  $<,>: H^2_b(G,\mathbb{R})\times\overline{H}^{\ell_1}_2(G,\mathbb{R})\to\mathbb{R}$  (évaluation) réalise une forme bilinéaire  $\Pi$ -équivariante. En effet, l'action de  $\Pi$  sur  $\mathbb{R}$  étant triviale on aura pour tous les éléments  $\alpha\in\Pi$ ,  $x\in H^2_b(G,\mathbb{R})$  et  $y\in\overline{H}^{\ell_1}_2(G,\mathbb{R})$ :

$$<\theta(\alpha)_b(x), \theta(\alpha)_*^{-1}(y)> = < x, \theta(\alpha)_* \circ \theta(\alpha)_*^{-1}(y)> = < x, y>.$$

Par conséquent, l'expression (6) induit un cup-produit sur la cohomologie bornée du groupe  $\Pi$  qu'on notera :

$$\cup: H_h^p(\Pi, \overline{H}_2^{\ell_1}(G, \mathbb{R})) \times H_h^q(\Pi, H_h^2(G, \mathbb{R})) \to H_h^{p+q}(\Pi, \mathbb{R}), \qquad \forall p, q \in \mathbb{N}.$$

Ce cup-produit  $\cup$  qu'on vient de définir possède deux cas particuliers très utiles pour la suite de ce travail :

1) Si on suppose  $\Pi = G$  et que  $\theta = 1$  est la représentation triviale on obtient alors un cup-produit sur les espaces de cohomologie bornée à coefficients triviaux :

$$\cup: H_b^p(G, \overline{H}_2^{\ell_1}(G, \mathbb{R})) \times H_b^q(G, H_b^2(G, \mathbb{R})) \longrightarrow H_b^{p+q}(G, \mathbb{R}), \qquad \forall p, q \in \mathbb{N}.$$

2) Supposons que la représentation extérieure  $\theta:\Pi\to Out(G)$  est associée à une extension de groupes discrets  $1\to G\overset{i}\to \Gamma\overset{\sigma}\to\Pi\to 1$ . Ensuite, considérons les trois complexes différentiels doubles  $K^{p,q}=C^p_b(\Pi,\mathcal{L}_G(\mathbb{R}[\Gamma^{q+1}],\mathbb{R})),\ K^{p,q}_\infty=C^p_b(\Pi,\mathcal{L}_G(\mathbb{R}[\Gamma^{q+1}],H^2_b(G,\mathbb{R}))$  et  $K^{p,q}_{\ell_1}=C^p_b(\Pi,\mathcal{L}_G(\mathbb{R}[\Gamma^{q+1}],\overline{H}^{\ell_1}_2(G,\mathbb{R}))$  où chacun d'eux est muni de la filtration positive décroissante naturelle suivant le degré p (cf. 3.2.2). Ainsi, avec ces données, on obtient trois suites spectrales de Hochschild-Serre notées respectivement

$$(E^{p,q}_{r},d_r), \qquad (E^{p,q}_{r,\infty},d_{r,\infty}) \qquad \text{ et } \qquad (E^{p,q}_{r,\ell_1},d_{r,\ell_1})$$

Enfin, si on considère le crochet de dualité  $<,>: H_b^2(G,\mathbb{R}) \times \overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$  on obtient un cup-produit au niveau des complexes différentiels doubles,  $\cup: K_{\infty}^{p,q} \times K_{\ell_1}^{p,q} \to K^{p,q}$ , qui induit par suite un cup-produit au niveau des suites spectrales,

$$\cup: E^{p,q}_{r,\infty} \times E^{p',q'}_{r,\ell_1} \to E^{p+p',q+q'}_r$$

qui commute avec les trois différentielles  $d_{r,\infty},\,d_{r,\ell_1}$  et  $d_r$  dans la relation suivante :

$$d_r^{p+p',q+q'}(x_{\infty}^{p,q} \cup x_{\ell_1}^{p',q'}) = d_{r,\infty}^{p,q}(x_{\infty}^{p,q}) \cup x_{\ell_1}^{p',q'} + (-1)^{p+q} x_{\infty}^{p,q} \cup d_{r,\ell_1}^{p',q'}(x_{\ell_1}^{p',q'}).$$

3.4. Quasi-morphismes et 2-cocycles bornés. Ce paragraphe est entièrement extrait de [3] et [4].

3.4.1. Généralités sur les extensions centrales. Soient G un groupe discret et  $c \in \mathbb{Z}^2(G,\mathbb{R})$ un 2-cocycle réel non dégénéré i.e.  $c(g,1)=c(1,g)=0, \forall g\in G$ .

Observons que si on munit le produit cartésien  $\mathbb{R} \times G$  par la multiplication interne

$$(t,g) \cdot (u,h) := (t + u + c(g,h), gh)$$

on obtient un groupe noté,  $\mathbb{R} \times_c G$ , tel que l'injection canonique j(t) = (t, 1) et la surjection canonique p(t,g) = g deviennent des hommorphismes et que le sous-groupe image  $j(\mathbb{R}) =$  $\operatorname{Ker}(p)$  est central dans le groupe  $\mathbb{R} \times_c G$ . Notons aussi que si on remplace c par le 2cocycle c'=c+df, avec  $f:G\to\mathbb{R}$  est une cochaînes telle que f(1)=0, on obtient un isomorphisme de groupes  $F: \mathbb{R} \times_{c'} G \longrightarrow \mathbb{R} \times_{c} G$  défini par F(t,g) = (t+f(g),g) où  $F(t,1) = (t,1), \forall t \in \mathbb{R}.$ 

En conséquence, un 2-cocycle  $c \in Z^2(G,\mathbb{R})$  induit une suite exacte courte

$$0 \longrightarrow \mathbb{R} \stackrel{j}{\longrightarrow} \mathbb{R} \times_{c} G \stackrel{p}{\longrightarrow} G \longrightarrow 1$$

qui réalise une extension centrale du groue G par  $\mathbb R$  et qui ne dépend que de la classe de cohomologie  $[c] \in H^2(G, \mathbb{R}).$ 

Inversement, étant donnée une extension centrale  $0 \longrightarrow \mathbb{R} \xrightarrow{j} \overline{G} \xrightarrow{p} G \longrightarrow 1$ , en fixant une section ensembliste  $s:G\to \overline{G}$  de la projection  $p:\overline{G}\to G$  (i.e.  $p\circ s=id$ ) telle que s(1) = 1 on vérifie que l'expression

(8) 
$$c(g_1, g_2) = s(g_1)s(g_2)s(g_1g_2)^{-1}$$

définie un 2-cocycle non dégénéré  $c \in Z^2(G,\mathbb{R})$  (cf. [10] et [17]).

D'autre part, puisque pour tout élément  $\bar{g} \in \overline{G}$ , les deux éléments  $\bar{g}$  et  $s \circ p(\bar{g})$  se projètent via la surjection p sur  $p(\bar{g}) \in G$ , il existe un unique élément central  $\Phi(\bar{g}) \in \mathbb{R}$  tel que :

(9) 
$$\bar{g} = s \circ p(\bar{g})\Phi(\bar{g}).$$

**Affirmation 1.** La 1-cochaîne réelle  $\Phi: \overline{G} \to \mathbb{R}$  définie par (9) vérifie les propriétes suivantes où on considère  $\mathbb{R} \simeq Ker(p)$  comme un groupe additif :

- $(1) \ \forall \bar{g}_1, \ \bar{g}_2 \in \overline{G}, \quad p^*(c)(\bar{g}_1, \bar{g}_2) = \Phi(\bar{g}_1\bar{g}_2) \Phi(\bar{g}_1) \Phi(\bar{g}_2).$   $(2) \ \forall t \in \mathbb{R}, \quad \Phi(t) = t.$   $(3) \ \forall t \in \mathbb{R}, \forall \bar{g} \in \overline{G}, \quad \Phi(\bar{g}t) = \Phi(\bar{g}) + t.$

16

En conséquence, la correspondance  $F(\bar{g}) := (\Phi(\bar{g}), p(\bar{g}))$  est un isomorphisme d'extensions centrales de  $\overline{G}$  dans  $\mathbb{R} \times_c G$ .

Démonstration. 1) Soient  $\bar{g}_1$  et  $\bar{g}_2 \in \overline{G}$ , des expressions (8) et (9) il résulte que :

$$p^{*}(c)(\bar{g}_{1}, \bar{g}_{2}) = s \circ p(\bar{g}_{1})s \circ p(\bar{g}_{2})(s \circ p(\bar{g}_{1}\bar{g}_{2}))^{-1}$$

$$= \bar{g}_{1}\Phi(\bar{g}_{1})^{-1}\bar{g}_{2}\Phi(\bar{g}_{2})^{-1}(\bar{g}_{1}\bar{g}_{2}\Phi(\bar{g}_{1}\bar{g}_{2})^{-1})^{-1}$$

$$= \Phi(\bar{g}_{1}\bar{g}_{2}) - \Phi(\bar{g}_{1}) - \Phi(\bar{g}_{2}).$$

- 2) Puisque pour tout  $t \in \mathbb{R}$ , p(t) = 1, la relation (9) implique  $\Phi(t) = t$ .
- 3) Par construction on a  $\bar{g}t = s \circ p(\bar{g}t)\Phi(\bar{g}t), \forall t \in \mathbb{R} \text{ et } \bar{g} \in \overline{G}$ . Ainsi, comme  $p(\bar{g}t) = p(\bar{g})$  on obtient  $\Phi(\bar{g}t) = \Phi(\bar{g}) + t$ .
  - 4) Puisque pour  $g \in G$  on a  $s(g) = s \circ p(s(g)) \Phi \circ s(g)$  et  $p \circ s(g) = g$ , donc  $\Phi \circ s(g) = 0$ .  $\square$

Suite aux discussions précédentes on conclut qu'il existe une correspondance bijective entre les classes de cohomologie  $x \in H^2(G, \mathbb{R})$  et les extensions cetrales du groupe G dont le noyau est isomorphe avec  $\mathbb{R}$  (cf. [10] et [17]).

3.4.2. Généralités sur les quasi-morphismes.

**Définition 3.** Soit G un groupe discret, on dira que l'application  $\Phi: G \to \mathbb{R}$  est un quasi-morphisme s'il existe un réel k > 0 tel que pour tous g et h éléments de G on a,

$$|\Phi(gh) - \Phi(g) - \Phi(h)| < k.$$

Si en plus, pour tout entier  $n \in \mathbb{Z}$  on a  $\Phi(g^n) = n\Phi(g)$  on dira que  $\Phi$  est un quasi-morphisme homogène.

Notons que si on applique l'affirmation 1, on voit que pour tout 2-cocycle borné  $c:G\times G\to\mathbb{R}$  la 1-cochaîne  $\Phi:\overline{G}\to\mathbb{R}$  qui lui est associée par l'expression (9) est un quasi-morphisme. Ce quasi-morphisme n'est pas nécessairement homogène, mais on peut le rendre homogène en posant,

(10) 
$$\varphi(\bar{g}) = \lim_{n \to +\infty} \frac{1}{n} \Phi(\bar{g}^n).$$

**Affirmation 2.** Le quasi-morphisme homogène  $\varphi:\overline{G}\to\mathbb{R}$  défini par (10) vérifie les propriétés suivantes :

- (1)  $\forall t \in \mathbb{R}, \forall \bar{g} \in \overline{G}, \varphi(\bar{g}t) = \varphi(\bar{g}) + t$ , en particulier  $\varphi(t) = t$  pour tout  $t \in \mathbb{R}$ .
- (2) La cochaîne réelle  $b' = \varphi \Phi$  est bornée et  $\mathbb{R}$ -invariante (i.e.  $b'(t\overline{q}) = b'(\overline{q})$ ).

 $D\acute{e}monstration.$  1) Puisque  $\mathbb{R}$  est contenu dans le centre du groupe  $\overline{G}$ , pour tout  $n \in \mathbb{N}$  et pour tout élément  $\bar{g} \in \overline{G}$  on a  $(\bar{g}t)^n = \bar{g}^n t^n$ . Par application de  $\Phi$ , puis par passage à la limite on obtient 1).

2) Puisque  $\Phi$  est un quasi-morphisme il existe un réel k > 0 tel que pour tous les éléments  $\bar{g}$  et  $\bar{h}$  de  $\overline{G}$ ,  $|\Phi(\bar{g}\bar{h}) - \Phi(\bar{g}) - \Phi(\bar{h})| \le k$ . Donc, pour tout  $\bar{g} \in \overline{G}$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on a  $|\Phi(\bar{g}^n) - n\Phi(\bar{g})| \le (n-1)k$ . Ainsi, par passage à la limite sur n on déduit que  $b' = \varphi - \Phi$  est une cochaîne bornée, qui est  $\mathbb{R}$ -invariante puisque  $\Phi$  et  $\varphi$  vérifient la propriété 1).  $\square$ 

La propriété 2) de l'affirmation 2 montre que la cochaîne bornée  $b' = \varphi - \Phi$  induit sur le groupe G une cochaîne bornée  $b: G \to \mathbb{R}$  telle que  $b \circ p = b'$ . Ainsi, en posant

$$s_0(g) = s(g)b(g)^{-1}, \quad \forall g \in G$$

on obtient une section ensembliste à la projection p telle que  $s_0(1) = 1$ . De plus, puisque pour tout  $\bar{g} \in \overline{G}$  l'élément  $s_0 \circ p(\bar{g})$  se projetent sur  $p(\bar{g}) \in G$ , il existe donc un élément central  $h(\bar{g}) \in \mathbb{R}$  tel que :

$$\bar{q} = h(\bar{q})s_0 \circ p(\bar{q}).$$

Affirmation 3. Avec les notations ci-dessus on a les affirmations suivantes :

- (1) La cochaîne  $h : \overline{G} \to \mathbb{R}$  définie par (11) est égale au quasi-morphisme homogène  $\varphi : \overline{G} \to \mathbb{R}$  qui est associé à  $\Phi$  par l'expression (10).
- (2) Le 2-cocycle borné  $\bar{c}$  induit par le cobord  $\mathbb{R}$ -invariant  $-d\varphi$  est cohomologue au 2-cocycle borné c. Plus précisément, on a  $\bar{c}-c=-db$ , où b est une cochaîne bornée.

Démonstration. 1) Si à l'élément  $\bar{g} \in \overline{G}$  on applique les formules (9) et (11) simultanément, on obtient l'expression

$$\bar{g} = s \circ p(\bar{g})\phi(\bar{g}) = s_0 \circ p(\bar{g})h(\bar{g}) = s \circ p(\bar{g})b(p(\bar{g}))^{-1}h(\bar{g})$$

de laquelle on déduit que  $h(\bar{g}) - \Phi(\bar{g}) = b(p(\bar{g})) = b'(\bar{g})$  (cf. aff. 2). C'est-à-dire on a  $h = \varphi$ . 2) Un calcul direct sur le défaut des sections s et  $s_0$  montre que  $\bar{c} - c = -db$ .

Suite aux assertions de l'affirmation 3 on peut maintenant interpréter une classe de cohomologie bornée réelle  $x \in H^2_b(G,\mathbb{R})$  par la donnée d'une extension centrale

$$0 \longrightarrow \mathbb{R} \xrightarrow{j} \overline{G} \xrightarrow{s_x} G \longrightarrow 1$$

$$\varphi \downarrow \qquad \qquad p$$

$$\mathbb{R}$$

munie d'une section ensembliste  $s_x : G \to \overline{G}$  de la projection p telle que le quasi-morphisme  $\varphi : \overline{G} \to \mathbb{R}$  qui lui est associé par la formule (9) est homogène et avec  $\varphi(s_x(g)) = 0, \forall g \in G$ .

L'affirmation suivante se démontre en utilisant le fait que  $\varphi$  est un quasi-morphisme homogène associé à la section  $s_x$  :

**Affirmation 4.** Avec les notations ci-dessus on a les assertions suivantes :

- (1)  $\forall g \in G, \forall n \in \mathbb{Z}, s_x(g^n) = (s_x(g))^n$ .
- (2) La section  $s_x: G \to \overline{G}$  commute avec la conjugaison i.e.:

$$s_x(ghg^{-1}) = s_x(g)s_x(h)s_x(g)^{-1}, \quad \forall g, h \in G.$$

(3) Si on désigne par Z(G) le centre du groupe G alors pour tous les éléments  $g \in G$  et  $z \in Z(G)$  on a  $s_x(z) \in Z(\overline{G})$  et  $s_x(gz) = s_x(g)s_x(z)$ .

En conséquence, la restriction de  $s_x$  à Z(G) (à valeurs dans  $Z(\overline{G})$ ) (reps.  $\varphi$  à  $Z(\overline{G})$ ) est un homomorphismes tels que pour tout  $\overline{z} \in Z(\overline{G})$  on a:

$$\overline{z} = s_x \circ p(\overline{z}) + j \circ \varphi(\overline{z})$$
 et  $\varphi(\overline{z} \ \overline{g}) = \varphi(\overline{z}) + \varphi(\overline{g})$ 

Autrement dit, en tant que  $\mathbb{Z}$ -modules on a  $Z(\overline{G}) = \mathbb{R} \bigoplus Z(G)$ .

La section  $s_x$  étudiée ci-dessus n'est pas unique dans l'ensemble des sections de la projection p qui induisent par (9) un quasimorphisme homogène. En effet, si on multiplie  $s_x$  par un homomorphisme  $m: G \to \mathbb{R}$  on obtient une nouvelle section  $s_1 = s_x.m$  de p dont le quasi-morphisme homogène associé par (9) est égal à  $\varphi_1 = \varphi - m \circ p$ . Cependant, si on note  $c_x$  le 2-cocycle borné obtenu par la formule (8) à partir de la section  $s_x$  on voit alors que le 2-cocycle borné associé à la section  $s_1$  par la formule (8) reste égal à  $c_x$ .

La proposition suivante résume les propriétes du 2-cocycle borné  $c_x$  qui sont en effet essentielles pour le reste de ce travail.

**Proposition 5** (cf. [4]). Pour toute classe de cohomologie bornée  $x \in H_b^2(G, \mathbb{R})$  il existe un 2-cocycle borné  $c_x$  unique dans la classe de cohomologie de x tel que :

(1)  $c_x$  est le seul 2-cocycle borné représentant x qui vérifie la relation :

(12) 
$$c_x(g^n, g^m) = 0, \quad \forall m, n \in \mathbb{N}, \forall g \in G.$$

De plus le quasi-morphisme qui lui est associé par (9) est homogène. On appellera  $c_x$  le 2-cocycle homogène représentant la classe x.

- (2) La classe de cohomologie  $x \in H_b^2(G, \mathbb{R})$  est nulle si et seulement si le 2-cocycle borné homogène  $c_x$  est nul.
- (3) Pour tout automorphisme  $\alpha$  de G on a  $\alpha^*(c_x) = c_{\alpha_{b(x)}}$ , où  $\alpha_b : H_b^2(G, \mathbb{R}) \to H_b^2(G, \mathbb{R})$  est l'isométrie induite par  $\alpha$ . En conséquence, la classe x est fixée par l'isométrie  $\alpha_b$  si et seulement si le 2-cocycle homogène  $c_x$  est invariant par  $\alpha$  (i.e.  $\alpha^*(c_x) = c_x$ ). En particulier, le 2-cocycle homogène  $c_x$  est invariant par conjugaison.

Démonstartion. 1) Soient  $c \in x$  un 2-cocycle qui vérifie (12) et  $b : G \to \mathbb{R}$  une cochaîne bornée telle que  $c - c_x = db$ . Puisque c et  $c_x$  vérifient la condition (12) il s'ensuit que pour tout  $g \in G$  on a l'égalité db(g,g) = 0 qui implique que  $b(g^{2^n}) = 2^n b(g), \forall n \in \mathbb{N}$ . Donc, b = 0 et par suite  $c = c_x$ .

- 2) Supposons que la classe x est nulle. Donc, il existe une cochaîne bornée réelle b telle que  $c_x = db$ . Ainsi, comme dans la preuve de 1) la condition (12) implique que  $c_x = 0$ . La réciproque est évidente.
- 3) Puisque le 2-cocycle  $c_x$  est homogène il en résulte que pour tout automorphisme  $\alpha$  du groupe G le 2-cocycle  $\alpha^*(c_x) \in \alpha_b(x)$  vérifie (12). Donc, d'après 1)  $c_{\alpha_b(x)} = \alpha^*(c_x)$ .
- 3.5. Construction de la classe de cohomologie bornée de degré deux  $\mathbf{g}_2$ . Soit G un groupe discret que l'on fait agir trivialement sur le second espace de l'homologie  $\ell^1$ -réduite  $\overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$ . Soit  $\mathbf{m}_2:G^2\to C_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  la cochaîne définie par l'expression :

(13) 
$$\mathbf{m}_2(g,h) = (g,h) - \mathbf{m}(g) + \mathbf{m}(gh) - \mathbf{m}(h) = (g,h) - \mathbf{m} \circ \partial_2(g,h)$$

où  $\mathbf{m}: C_1^{\ell_1}(G,\mathbb{R}) \to C_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  désigne l'opérateur borné défini ci-dessus par la formule (5) (cf. [20]). La cochaîne  $\mathbf{m}_2$  est bornée parce que d'après l'expression (5) pour tout  $g \in G$  la norme  $\|\mathbf{m}(g)\|_1 = 1$  implique que pour tous g et  $h \in G$  la norme  $\|\mathbf{m}_2(g,h)\|_1 \le 4$ .

**Affirmation 5.** Pour tous g et  $h \in G$  on a les propriétés suivantes :

- (1) Pour toute cochaîne bornée  $b: G \to \mathbb{R}$ , on  $a: \langle db, \mathbf{m}_2(g,h) \rangle = 0$ .
- (2) Si  $c: G^2 \to \mathbb{R}$  est un 2-cocycle borné et si  $c_x: G^2 \to \mathbb{R}$  désigne l'unique 2-cocycle borné homogène tel que  $x = [c] = [c_x] \in H_b^2(G, \mathbb{R})$  alors,

$$< c, \mathbf{m}_2(g, h) > = < c_x, \mathbf{m}_2(g, h) > = c_x(g, h).$$

Démonstration. Premièrement, remarquons que d'après l'expression (5) qui définit la cochaîne  $\mathbf{m}: G \to C_2^{\ell_1}(G, \mathbb{R})$  pour toute cochaîne bornée b on  $a, < db, \mathbf{m}(g) >= b(g)$ , ceci entraîne  $< db, \mathbf{m}_2 >= 0$ . Ainsi, puisqu'il existe une cochaîne bornée  $b': G \to \mathbb{R}$  telle que  $c - c_x = db'$  on voit donc que  $< c, \mathbf{m}_2 >= < c_x, \mathbf{m}_2 >$ .

Enfin, en utilisant le fait que le 2-cocycle  $c_x$  vérifie la condition d'homogénéité on en déduit que  $\langle c_x, \mathbf{m}_2(g, h) \rangle = c_x(g, h)$ .

 $\begin{array}{l} \textbf{Affirmation 6.} \ \ La \ \ cochaîne \ \ born\acute{e}e \ \ \mathbf{m}_2: G^2 \rightarrow C_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R}) \ \ induit \ un \ \ 2\text{-}cocycle \ \ born\acute{e} \ \ homogène \ \ \overline{\mathbf{m}}_2: G^2 \rightarrow \overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R}) \ \ (i.e. \ \ \overline{\mathbf{m}}_2(g^m,g^n) = 0, \forall g \in G, \forall m,n \in \mathbb{Z}). \end{array}$ 

Démonstration. Observons d'abord que puisque pour tout  $g \in G$  on a  $\partial_2(\mathbf{m}(g)) = g$  il en résulte que la cochaîne bornée  $\mathbf{m}_2: G^2 \to C_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  prend ses valeurs dans l'espace des  $\ell_1$ -cycles  $Z_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$ . Ainsi, en composant la 2-cochaîne  $\mathbf{m}_2$  avec la surjection canonique  $Z_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R}) \to \overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$ , on obtient une 2-cochaîne bornée  $\overline{\mathbf{m}}_2: G^2 \to \overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$ .

Pour démontrer que le cobord de la cochaîne  $\overline{\mathbf{m}}_2:G^2\to \overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  est nul nous allons démontrer que le cobord de la cochaîne  $\mathbf{m}_2:G^2\to Z_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  est une 3-cochaîne à valeurs dans l'adhérence  $\overline{B_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})}\subseteq Z_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$ .

En effet, si on désigne par  $D_*$  la différentielle ordinaire du complexe des cochaînes bornées non homogènes  $C_b^*(G, Z_2^{\ell_1}(G, \mathbb{R}))$  où le groupe G agit trivialement sur l'espace  $Z_2^{\ell_1}(G, \mathbb{R})$ , alors, à partir de la deuxième assertion de l'affirmation 5 et de la linéarité du crochet de dualité  $<,>: H_b^2(G,\mathbb{R}) \times \overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$  on voit que pour toute classe de cohomologie bornée  $x = [c] = [c_x] \in H_b^2(G,\mathbb{R})$  et pour tous g,h et  $k \in G$  on a,

$$\begin{split} < c, D_*(\mathbf{m}_2)(g,h,k) > &= < c, \mathbf{m}_2(h,k) > - < c, \mathbf{m}_2(gh,k) > \\ &+ < c, \mathbf{m}_2(g,hk) > - < c, \mathbf{m}_2(g,h) > \\ &= c_x(h,k) - c_x(gh,k) + c_x(g,hk) - c_x(g,h) \\ &= dc_x(g,h,k) = 0. \end{split}$$

Ainsi, de la dernière expression on déduit que le cobord  $D_*(\mathbf{m}_2): G^3 \to Z_2^{\ell_1}(G, \mathbb{R})$  prend ses valeurs dans l'adhérence  $\overline{B_2^{\ell_1}(G, \mathbb{R})} \subseteq Z_2^{\ell_1}(G, \mathbb{R})$ . Parce que si on suppose qu'il existe des éléments  $g_0, h_0$  et  $k_0 \in G$  tels que,  $D(\mathbf{m}_2)(g_0, h_0, k_0) \notin \overline{B_2^{\ell_1}(G, \mathbb{R})} \subset C_2^{\ell_1}(G, \mathbb{R})$ , le théorème de séparation de Hahn-Banach (cf. [9], [25]) nous permet de trouver une forme linéaire continue non nulle  $c_0: C_2^{\ell_1}(G, \mathbb{R}) \to \mathbb{R}$  qui s'annule sur le sous-espace fermé  $\overline{B_2^{\ell_1}(G, \mathbb{R})}$  et telle que  $< c_0, D_*(\mathbf{m}_2)(g_0, h_0, k_0) >= 1$ .

Maintenant, puisque la forme linéaire continue  $c_0:C_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})\to\mathbb{R}$  est nulle sur l'espace des 2-bords bornés  $B_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})\subseteq\overline{B_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})}$  on en déduit que  $c_0:C_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})\to\mathbb{R}$  définit un 2-cocycle borné  $c_0\in Z_b^2(G,\mathbb{R})$  et donc, pour tout triplet  $(g,h,k)\in G^3$  on aura l'égalité

$$< c_0, D_*(\mathbf{m}_2)(g, h, k) > = 0$$

qui contredit le fait que  $< c_0, D_*(\mathbf{m}_2)(g_0, h_0, k_0) >= 1$ .

Par conséquent, pour tous g, h et  $k \in G$  le cobord  $D_*(\mathbf{m}_2)(g,h,k) \in \overline{B_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})}$ .

Finalement, en passant en homologie  $\ell_1$ -réduite on conclut que  $\overline{\mathbf{m}}_2: G^2 \to \overline{H}_2^{\ell_1}(G, \mathbb{R})$  est un 2-cocycle borné. De plus, il est homogène parce que pour tous  $g \in G$  et  $n, m \in \mathbb{Z}$  la relation  $\langle c_x, \mathbf{m}_2(g^n, g^m) \rangle = c_x(g^n, g^m) = 0$  implique  $\overline{\mathbf{m}}_2(g^n, g^m) = 0$ .

Nous avons maintenant tous les éléments nécessaires pour énoncer et démontrer le théorème principal A.

Théorème principal A. La classe de cohomologie bornée  $\mathbf{g}_2:=[\overline{\mathbf{m}}_2]\in H^2_b(G,\overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R}))$  vérifie les deux propriétés suivantes :

- $(1) \ \ \mathbf{g}_2 \ est \ nulle \ si \ et \ seulement \ si \ le \ second \ groupe \ de \ cohomologie \ born\'ee \ H^2_b(G,\mathbb{R}) = 0.$
- (2)  $\mathbf{g}_2$  est la seule classe de cohomologie bornée élément de l'espace  $H^2_b(G, \overline{H}_2^{\ell_1}(G, \mathbb{R}))$  qui vérifie la relation,

$$x \cup \mathbf{g}_2 = x, \quad \forall x \in H_b^2(G, \mathbb{R})$$

où le cup-produit  $\cup$  est défini par l'entrelacement naturel (dualité) entre les espaces de Banach  $H_b^2(G,\mathbb{R})$  et  $\overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$ .

Démonstration. 1) La première proposition du théorème est une conséquence de la formule  $\langle c_x, \mathbf{m}_2(g, h) \rangle = c_x(g, h)$  (cf. aff. 5) et du fait que la classe de cohomologie bornée réelle  $[c_x]$  est nulle si et seulement si le 2-cocycle borné homogène  $c_x = 0$  (cf. pr. 5).

2) Supposons qu'il existe une cochaîne bornée  $\mu:G^2\to Z_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  qui induit une classe de cohomologie  $[\overline{\mu}]\in H_b^2(G,\overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R}))$  telle que,  $x\cup[\overline{\mu}]=x, \forall x\in H_b^2(G,\mathbb{R}).$  Observons que sous cette hypothèse pour toute classe de cohomologie  $x\in H_b^2(G,\mathbb{R})$ 

Observons que sous cette hypothèse pour toute classe de cohomologie  $x \in H_b^2(G,\mathbb{R})$  on peut écrire  $\langle c_x, \mu - \mathbf{m}_2 \rangle = 0$ . Ainsi, en appliquant le théorème de séparation de Hahn-Banach comme dans la preuve de l'affirmation 6, on déduit que la cochaîne bornée  $\mu - \mathbf{m}_2 : G^2 \to Z_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  prend ses valeurs dans l'adhérence  $\overline{B_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})}$ . Autrement dit on a,  $\overline{\mu} = \overline{\mathbf{m}}_2 : G^2 \to \overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$ .

Dans le papier [7], nous reviendrons sur la construction de la classe de cohomologie  $\mathbf{g}_2$  pour montrer qu'ellle est universelle au sens de Yoneda et nous en expliciterons l'expression sur quelques groupes discrets particuliers.

Dans la section 5, si  $\theta: \Pi \to \operatorname{Out}(G)$  désigne la représentation extérieure associée à une extension de groupes discrets  $1 \to G \xrightarrow{i} \Gamma \xrightarrow{\sigma} \Pi \to 1$  (cf. voir 4.1) nous allons démontrer

que la classe de cohomologie  $\mathbf{g}_2$  est invariante par rapport à l'action du groupe  $\Pi$  sur l'espace  $H_b^2(G, \overline{H}_2^{\ell_1}(G, \mathbb{R}))$  qui est induite par la représentation  $\theta$  (cf. cor. 6).

4. Construction de la classe de cohomologie bornée de degré trois  $[\theta]$ 

Dans cette section, nous nous proposons d'associer à toute représentation extérieure  $\theta:\Pi\to Out(G)$  une classe de cohomologie bornée de degré trois du groupe  $\Pi$  à valeurs dans l'espace des classes d'homologie  $\ell_1$ -réduite  $\overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  que l'on suppose muni de la structure de  $\Pi$ -module de Banach induite par l'homomorphisme  $\theta$ . Cette classe de cohomologie sera notée  $[\theta]\in H^3_b(\Pi,\overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R}))$ .

Pour construire la classe de cohomologie bornée  $[\theta] \in H^3_b(\Pi, \overline{H}_2^{\ell_1}(G, \mathbb{R}))$  nous allons nous inspirer des techniques introduites en théorie de l'obstruction qui associe à la donnée d'une représentation extérieure  $\theta: \Pi \to Out(G)$  une classe de cohomologie ordinaire de degré trois élément du groupe  $H^3(\Pi, Z(G))$  (cf. [17] et [10]).

- 4.1. Classes de cohomologie d'obstruction. Dans ce paragraphe, nous donnerons l'essentiel des idées de la théorie de l'obstruction qui permettent d'associer à un homomorphisme  $\theta: \Pi \to \operatorname{Out}(G)$  une classe de cohomologie ordinaire de degré trois élément du groupe  $H^3(\Pi, Z(G))$  (cf. [17] et [10]).
- 4.1.1. L'approche dirècte. Soient  $1 \to G \xrightarrow{i} \Gamma \xrightarrow{\sigma} \Pi \to 1$  une extension de groupes discrets et  $s: \Pi \to G$  une section ensembliste de la projection  $\sigma$  telle que  $\sigma \circ s = id_{\Pi}$  et s(1) = 1. Pour tous  $\alpha \in \Pi$  et  $g \in G$  on pose  $\Psi_s(\alpha)(g) = s(\alpha)i(g)s(\alpha)^{-1}$ .

En général, l'application  $\Psi_s:\Pi\to \operatorname{Aut}(G)$  n'est pas un homomorphisme. En effet, si on note  $f_s:\Pi\times\Pi\to G$  le défaut de la section s à être un morphisme de groupes,

$$s(\alpha)s(\beta) = i(f_s(\alpha, \beta))s(\alpha\beta), \quad \forall \alpha, \beta \in \Pi$$

on vérifie que pour tout  $g \in G$  :

$$\Psi_s(\alpha) \circ \Psi_s(\beta)(g) = i_{f_s(\alpha,\beta)} \circ \Psi_s(\alpha\beta)(g)$$

où  $i_x$  désigne l'automorphisme intérieur de G défini par  $i_x(g) = xgx^{-1}, \forall x, g \in G$ .

Notons aussi que si  $s_1$  est une deuxième section ensembliste de  $\sigma$  alors il existe une application  $h: \Pi \to G$  telle que  $s_1(\alpha) = h(\alpha)s(\alpha), \forall \alpha \in \Pi$ . Ainsi, par définition de l'application  $\Psi_{s_1}$ , on aura la relation  $\Psi_{s_1}(\alpha)(g) = h(\alpha)\Psi_s(\alpha)(g)h(\alpha)^{-1}$  qui montre que  $\Psi_s$  induit un homomorphisme  $\theta: \Pi \to Out(G)$  ne dépendant que de la suite exacte donnée.

La cochaîne non abélienne  $f_s$  vérifie la condition de 2-cocycle non abélien sur le groupe  $\Pi$  à valeurs dans le groupe G donnée par :

(14) 
$$\Psi_s(\alpha)(f_s(\beta,\gamma))f_s(\alpha,\beta\gamma) = f_s(\alpha,\beta)f_s(\alpha\beta,\gamma)$$

En effet, c'est grâce à l'expression (14) qu'on pourra identifier le groupe  $\Gamma$  avec le produit cartésien tordu  $\Pi \times_{f_s} G$  munit de la loi de composition interne suivante (cf. [10] et [17]) :

$$(\alpha, g) \cdot (\alpha_1, g_1) = (\alpha \alpha_1, g \Psi_s(\alpha)(g_1) f(\alpha, \alpha_1))$$

On vérifie aussi que le couple (1,1) est élément neutre dans  $\Pi \times_{f_s} G$  et que i(g) = (1,g) et  $\sigma(\alpha,g) = \alpha$  sont respectivement l'injection canonique de G dans  $\Pi \times_{f_s} G$  et la projection canonique de  $\Pi \times_{f_s} G$  sur  $\Pi$ .

4.1.2. L'approche inverse. Considérons une représentation  $\theta: \Pi \to \operatorname{Out}(G)$  et un relèvement ensembliste,  $\Psi: \Pi \to \operatorname{Aut}(G)$ , de  $\theta$ . Puisque pour tous les éléments  $\alpha$  et  $\beta$  de  $\Pi$  les deux automorphismes  $\Psi(\alpha) \circ \Psi(\beta)$  et  $\Psi(\alpha\beta)$  représentent le même automorphisme extérieur  $\theta(\alpha) \circ \theta(\beta) = \theta(\alpha\beta)$  il existe donc un élement  $f(\alpha, \beta) \in G$  tel que :

$$i_{f(\alpha,\beta)} \circ \Psi(\alpha\beta) = \Psi(\alpha) \circ \Psi(\beta)$$

Dans la suite nous appelerons le couple  $(\Psi, f)$  noyau abstrait de l'homomorphisme  $\theta$ :  $\Pi \to Out(G)$  (cf. [10] et [17]).

En général, la cochaîne  $f:\Pi\times\Pi\to G$  ne vérifie pas la relation (14) des 2-cocycles non abéliens. Cependant, si pour tous les éléments  $\alpha,\,\beta$  et  $\gamma\in\Pi$  on pose :

(15) 
$$K_{\Psi,f}(\alpha,\beta,\gamma) = \Psi(\alpha)(f(\beta,\gamma))f(\alpha,\beta\gamma)f(\alpha\beta,\gamma)^{-1}f(\alpha,\beta)^{-1}$$

on vérifie que l'application  $K_{\Psi,f}:\Pi^3\to G$  prend ses valeurs dans le centre Z(G) du groupe G. En outre, en munissant le groupe abélien Z(G) de la structure de  $\Pi$ -module induite par l'homomorphisme  $\theta:\Pi\to Out(G)$ , alors grâce à l'associativité du groupe des automorphismes Aut(G) on démontre que la 3-cochaîne  $K_{\Psi,f}:\Pi^3\to Z(G)$  est un cocycle et que la classe de cohomologie  $[K_{\Psi,f}]\in H^3(\Pi,Z(G))$  ne dépend que de la représentation extérieure  $\theta:\Pi\to Out(G)$ . De plus, on démontre que la classe  $[K_{\Psi,f}]\in H^3(\Pi,Z(G))$  s'annule si et seulement si l'homomorphisme  $\theta:\Pi\to Out(G)$  est associé à une extension de groupes discrets  $1\longrightarrow G\stackrel{i}{\longrightarrow} \Gamma\stackrel{\sigma}{\longrightarrow} \Pi\longrightarrow 1$  (cf. [10] et [17]).

Dans le reste de cette section, nous allons munir l'espace d'homologie  $\ell^1$ -réduite  $\overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  de la structure de  $\Pi$ -module induite par l'homomorphisme  $\theta:\Pi\to \operatorname{Out}(G)$  et ainsi en remarquant que si on répartit les quatre facteurs le l'expression (15) comme suit (voir l'expression (23) du paragraphe 4.4)

$$\overline{\theta}_{\Phi,f}(\alpha,\beta,\gamma) := \overline{\mathbf{m}}_2(\Psi(\alpha)(f(\beta,\gamma)), f(\alpha,\beta\gamma)) - \overline{\mathbf{m}}_2(f(\alpha,\beta), f(\alpha\beta,\gamma))$$

nous allons vérifier que la 3-cochaı̂ne bornée  $\overline{\theta}_{\Phi,f}:\Pi^3\longrightarrow \overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  est un cocycle (cf. pr. 9) représantant une classe de cohomologie notée,  $[\theta]\in H_b^3(\Pi,\overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R}))$ , qui ne dépend pas du noyau abstrait  $(\Psi,f)$  associé à l'homomorphisme  $\theta:\Pi\to \operatorname{Out}(G)$  (cf. pr. 10).

L'utilité de la classe de cohomologie  $[\theta]$  pour cet article apparaît dans la section 5.

Plus précisément, en se donnant une extension de groupes discrets  $1 \to G \xrightarrow{i} \Gamma \xrightarrow{\sigma} \Pi \to 1$  munie de sa représentation extérieure  $\theta: \Pi \to \operatorname{Out}(G)$ , nous allons vérifier que la différentielle  $d_3^{0,2}: E_3^{0,2} \to E_3^{3,0}$ , de la suite spectrale de Hochschilde-Serre en cohomologie bornée à coefficients dans le  $\Pi$ -module  $\overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$ , envoie la classe de cohomologie bornée  $\mathbf{g}_2$  sur la classe de cohomologie bornée  $[\theta]$  (cf. th. B). Ensuite, pour tout entier  $n \geq 0$ 

nous allons démontrer que la différentielle  $d_3^{n,2}:E_3^{n,2}\to E_3^{n+3,0}$ , de la suite spectrale de Hochschilde-Serre en cohomologie bornée réelle, est donnée par le cup produit (cf. th. C),

$$d_3^{n,2}(x) = (-1)^n x \cup [\theta]$$

4.2. Quasi-actions. Rappelons que d'après les discutions du paragraphe 3.4, étant donnée une classe de cohomologie bornée  $x \in H^2_b(G,\mathbb{R})$  nous lui avons associé une extension centrale  $0 \longrightarrow \mathbb{R} \stackrel{j}{\longrightarrow} \overline{G} \stackrel{p}{\longrightarrow} G \longrightarrow 1$  munie d'un quasi-morphisme homogène  $\varphi: \overline{G} \to \mathbb{R}$  et d'une section ensembliste  $s_x: G \to \overline{G}$  dont le défaut à être un homomorphisme est un 2-cocycle borné homogène  $c_x: G^2 \to \mathbb{R}$  tel que  $p^*(c_x) = -d\varphi$  et  $[c_x] = x \in H^2_b(G, \mathbb{R})$ . Le lemme suivant ainsi que la proposition et son corollaire sont extraits de [3] et [4].

**Lemme 4.** Soit  $(\Psi, f)$  un noyau abstrait de l'homomorphisme  $\theta : \Pi \to \text{Out}(G)$ . Pour tous les éléments  $\alpha \in \Pi$  et  $\overline{g} \in \overline{G}$  on pose :

(16) 
$$\overline{\Psi}(\alpha)(\overline{g}) = s_x(\Psi(\alpha)(p(\overline{g})))\varphi(\overline{g})$$

Alors, pour chaque  $\alpha \in \Pi$  l'application  $\overline{\Psi}(\alpha) : \overline{G} \to \overline{G}$  est une bijection égale à l'identité sur la droite centrale  $\mathbb{R} = Ker(p) \subset \overline{G}$  et qui vérifie les propriétés suivantes :

- (1)  $\forall \overline{g} \in \overline{G}, \ p(\overline{\Psi}(\alpha)(\overline{g})) = \Psi(\alpha)(p(\overline{g})) \ ;$
- $\begin{array}{ll} (2) \ \forall \overline{g} \in \overline{G}, \varphi(\overline{\Psi}(\alpha)(\overline{g})) = \varphi(\overline{g}) \ ; \\ (3) \ \forall \alpha \in \Pi, \forall \overline{g} \in \overline{G} \ , \ \overline{\Psi}(\alpha) \circ i_{\overline{g}} = i_{\overline{\Psi}(\alpha)(\overline{g})} \circ \overline{\Psi}(\alpha) \ ; \end{array}$
- (4)  $\forall \alpha, \beta \in \Pi, \ \overline{\Psi}(\alpha) \circ \overline{\Psi}(\beta) = i_{F_x(\alpha,\beta)} \circ \overline{\Psi}(\alpha\beta) \ \text{où } F_x(\alpha,\beta) = s_x \circ f(\alpha,\beta).$
- $(5) \ \forall \alpha \in \Pi, \overline{g} \in \overline{G}, \overline{z} \in Z(\overline{G}), \overline{\Psi}(\alpha)(\overline{g} \ \overline{z}) = \overline{\Psi}(\alpha)(\overline{g})\overline{\Psi}(\alpha)(\overline{z}).$

Démonstration. La relation 1) est évidente. La relation 2) résulte du fait que  $\varphi \circ s_x = 0$ . La relation 3) est une conséquence immédiate de la relation :  $s_x \circ i_g = i_{s_x(g)} \circ s_x$  tandis que la relation 4) se déduit de la formule de composition,  $\Psi(\alpha) \circ \Psi(\beta) = i_{f(\alpha,\beta)} \circ \Psi(\alpha\beta)$ .

Enfin, la relation 5) se démontre à l'aide des propriétés de  $s_x$  et de  $\varphi$  énoncées dans l'affirmation 4.

**Proposition 6.** Pour tous  $\overline{q}$  et  $\overline{h}$  éléments du groupe  $\overline{G}$  la bijection  $\overline{\Psi}(\alpha): \overline{G} \to \overline{G}$  vérifie la relation suivante :

$$(17) \qquad \overline{\Psi}(\alpha)(\overline{g})\overline{\Psi}(\alpha)(\overline{h}) = \overline{\Psi}(\alpha)(\overline{g}\overline{h})(\Psi(\alpha))^*(c_x)(p(\overline{g}), p(\overline{h}))c_x(p(\overline{g}), p(\overline{h}))^{-1}$$

qui mesure le défaut de  $\overline{\Psi}(\alpha)$  à être un automorphisme sur l'extension centrale  $\overline{G}$ .

En conséquence, l'application  $\overline{\Psi}(\alpha): \overline{G} \to \overline{G}$  devient un automorphisme si et seulement si la classe de cohomologie bornée  $x \in H^2_b(G,\mathbb{R})$  est invariante par l'action de l'automorphisme  $\Psi(\alpha) \in \operatorname{Aut}(G)$ .

Démonstration. En effet, avec les notations ci-dessus on peut écrire :

$$\overline{\Psi}(\alpha)(\overline{g})\overline{\Psi}(\alpha)(\overline{h}) = [s_x(\Psi(\alpha)(p(\overline{g})))s_x(\Psi(\alpha)(p(\overline{h})))][\varphi(\overline{g})\varphi(\overline{h})] 
= [s_x(\Psi(\alpha)(p(\overline{g}\overline{h})))(\Psi(\alpha))^*(c_x)(p(\overline{g}),p(\overline{h}))][\varphi(\overline{g}\overline{h})c_x(p(\overline{g}),p(\overline{h}))^{-1}] 
= \overline{\Psi}(\alpha)(\overline{g}\overline{h})(\Psi(\alpha))^*(c_x)(p(\overline{g}),p(\overline{h}))c_x(p(\overline{g}),p(\overline{h}))^{-1}$$

Corollaire 3. Soient  $0 \longrightarrow \mathbb{R} \stackrel{j}{\longrightarrow} \overline{G} \stackrel{p}{\longrightarrow} G \longrightarrow 1$  une extension centrale induite par une classe de cohomologie bornée  $x \in H_b^1(G,\mathbb{R})$ ; et  $1 \longrightarrow G \stackrel{i}{\longrightarrow} \Gamma \stackrel{\sigma}{\longrightarrow} \Pi \longrightarrow 1$  une extension de groupes avec  $\theta: \Pi \to \operatorname{Out}(G)$  désigne la représentation extérieure qui lui est associée. Alors, il existe un homomorphisme  $\overline{\theta}: \Pi \to \operatorname{Out}(\overline{G},\mathbb{R}) = \{a \in \operatorname{Out}(\overline{G})/a(t) = t, \forall t \in \mathbb{R}\}$  qui commute dans le diagramme suivant

$$\operatorname{Out}(\overline{G},\mathbb{R}) \xrightarrow{p^{\#}} \operatorname{Out}(G)$$

si et seulement si la classe  $x \in H^2_b(G,\mathbb{R})$  est  $\Pi$ -invariante. Où  $p^\#: \operatorname{Out}(\overline{G},\mathbb{R}) \to \operatorname{Out}(G)$  désigne l'homomorphisme naturel induit par la surjection  $p: \overline{G} \to G$ .

4.3. Construction d'une cochaîne bornée de "composition". Dans ce paragraphe, on garde les notations introduites ci-dessus et on désigne par  $\operatorname{Sym}(\overline{G},\mathbb{R})$  (resp.  $\operatorname{Aut}(\overline{G},\mathbb{R})$ ) le groupe des bijections (resp. des automorphismes) de l'extension centrale  $\overline{G}$  qui sont égales à l'identité sur la droite centrale  $\mathbb{R} = Ker(p) \subset \overline{G}$ .

Rappelons que la restriction de  $s_x$  à Z(G) (à valeurs dans  $Z(\overline{G})$ ) est un homomorphisme (cf. aff. 4). Il en résulte que l'application  $\overline{\Psi}: \Pi \to \operatorname{Sym}(\overline{G}: \mathbb{R})$  qui est définie par la formule (16) (cf. lemme 4) induit un homomorphisme  $\overline{\Psi}: \Pi \to \operatorname{Aut}(Z(\overline{G}), \mathbb{R})$  parce que, pour tous  $\alpha, \beta \in \Pi$  et  $z \in Z(\overline{G})$  on a,

$$\overline{\Psi}(\alpha) \circ \overline{\Psi}(\beta)(z) = F_x(\alpha, \beta)\overline{\Psi}(\alpha\beta)(z)F_x(\alpha, \beta)^{-1} = \overline{\Psi}(\alpha\beta)(z)$$

Ainsi, en conséquence de ces remarques, dans tout le reste de ce travail nous allons regarder le centre  $Z(\overline{G}) \subseteq \overline{G}$  comme un  $\Pi$ -module dont la structure est induite par l'homomorphisme  $\overline{\Psi}: \Pi \to \operatorname{Aut}(Z(\overline{G}), \mathbb{R})$ .

Maintenant, considérons une représentation extérieure  $\theta:\Pi\to \operatorname{Out}(G)$  et fixons un de ses noyaux abstraits  $(\Psi,f)$ . Avec la formule (16) on obtient une application  $\overline{\Psi}:\Pi\to \operatorname{Sym}(\overline{G},\mathbb{R})$ . D'autre part, en imitant la formule (15) qui définit le 3-cocycle d'obstruction  $K_{\Psi,f}:\Pi^3\to Z(G)$ , on pourra définir une application  $K_{x,\overline{\Psi}}:\Pi^3\to\overline{G}$  en posant pour tous  $\alpha,\,\beta$  et  $\gamma\in\Pi$ :

(18) 
$$K_{x,\overline{\Psi}}(\alpha,\beta,\gamma) = \overline{\Psi}(\alpha)(F_x(\beta,\gamma))F_x(\alpha,\beta\gamma)F_x(\alpha\beta,\gamma)^{-1}F_x(\alpha,\beta)^{-1}$$

En effet, puisque l'image  $p(K_{x,\overline{\Psi}})=K_{\Psi,f}$  prend ses valeurs dans le centre Z(G) on en déduit que l'expression (18) définit une 3-cochaîne abélienne  $K_{x,\overline{\Psi}}:\Pi^3\to Z(\overline{G})$ . D'autre part, puisque l'on sait que la section  $s_x:Z(G)\to Z(\overline{G})$  et le quasi-morphisme  $\varphi:Z(\overline{G})\to\mathbb{R}$  sont des homomorphismes reliés par l'identité (cf. aff. 4),

$$\overline{z} = s_x \circ p(\overline{z}) + j \circ \varphi(\overline{z}), \quad \forall \overline{z} \in Z(\overline{G}),$$

il en résulte que les deux 3-cochaînes abéliennes  $K_{x,\overline{\Psi}}:\Pi^3\to Z(\overline{G})$  et  $K_{\Psi,f}:\Pi^3\to Z(G)$  sont elles aussi reliées par l'indentité,

(19) 
$$K_{x\overline{\Psi}} = \varphi_*(K_{x\overline{\Psi}}) + (s_x)_*(K_{\Psi,f}) \in Z(\overline{G}) \simeq \mathbb{R} \oplus Z(G).$$

La 3-cochaı̂ne image  $\varphi_*(K_{x,\overline{\Psi}}):\Pi^3\to\mathbb{R}$  sera appelée cochaı̂ne de composition. Nous l'avons nommée ainsi parce que si on suppose que la représentation extérieure  $\theta:\Pi\to Out(G)$  est associée à une extension de groupes  $1\to G\stackrel{i}{\to}\Gamma\stackrel{\sigma}{\to}\Pi\to 1$ , en prenant une extension centrale  $0\to\mathbb{R}\stackrel{j}{\to}\overline{G}\stackrel{\longleftarrow}{\longleftrightarrow}G\to 1$  qui représente la classe de cohomologie bornée  $x\in H^2_b(G,\mathbb{R})$ ; la 2-extension  $0\to\mathbb{R}\stackrel{j}{\to}\overline{G}\stackrel{i\circ p}{\to}\Gamma\stackrel{\sigma}{\to}\Pi\to 1$  permet alors de retrouver la 3-cochaı̂ne  $\varphi_*(K_{x,\overline{\Psi}}):\Pi^3\to\mathbb{R}$  en procédant comme si le groupe  $\overline{G}$  était un  $\Pi$ -module tordu au sens de Whitehead (cf. [10] page 102).

**Proposition 7.** La cochaîne de composition  $c_{x,\overline{\Psi}}:=\varphi_*(K_{x,\overline{\Psi}}):\Pi^3\longrightarrow\mathbb{R}$  est donnée explicitement par la formule,

$$(20) \quad c_{x,\overline{\Psi}}(\alpha,\beta,\gamma) = c_x(\Psi(\alpha)(f(\beta,\gamma),f(\alpha,\beta\gamma)) - c_x(f(\alpha,\beta),f(\alpha\beta,\gamma)), \quad \forall \alpha,\beta,\gamma \in \Pi$$
 En conséquence,  $c_{x,\overline{\Psi}} = \varphi_*(K_{x,\overline{\Psi}}) : \Pi^3 \longrightarrow \mathbb{R}$  est une 3-cochaîne bornée.

 $D\acute{e}monstration$ . Puisque pour tous  $\overline{z} \in Z(\overline{G})$  et  $\overline{g} \in \overline{G}$  le quasi-morphisme homogène  $\varphi : \overline{G} \to \mathbb{R}$  vérifie la relation,  $\varphi(\overline{z} \ \overline{g}) = \varphi(\overline{z}) + \varphi(\overline{g})$  (cf. aff. 4), donc, si on l'applique sur les deux membres de l'expression

$$K_{x,\overline{\Psi}}(\alpha,\beta,\gamma)F_x(\alpha,\beta)F_x(\alpha\beta,\gamma) = \overline{\Psi}(\alpha)(F_x(\beta,\gamma))F_x(\alpha,\beta\gamma)$$

déduite de (18) on obtient :

$$\varphi(\overline{\Psi}(\alpha)(F_x(\beta,\gamma))F_x(\alpha,\beta\gamma)) = \varphi(K_{\overline{\alpha},\overline{\alpha}}(\alpha,\beta,\gamma)) + \varphi(F_x(\alpha,\beta)F_x(\alpha\beta,\gamma)).$$

Ensuite, développons les deux membres ci-dessus en appliquant la relation  $p^*(c_x) = -d\varphi$ , le fait qu'on a  $\varphi \circ s_x = 0$  implique  $\varphi \circ F_x = 0$  et que  $\varphi(\overline{\Psi}(\alpha)(\bar{g})) = \varphi(\bar{g}), \forall \alpha \in \Pi$  et  $\bar{g} \in \overline{G}$ .

$$\varphi(\overline{\Psi}(\alpha)(F_x(\beta,\gamma))F_x(\alpha,\beta\gamma)) = \varphi(\overline{\Psi}(\alpha)(F_x(\beta,\gamma))) + \varphi(F_x(\alpha,\beta\gamma)) 
+ c_x(\Psi(\alpha)(f(\beta,\gamma),f(\alpha,\beta\gamma)) 
= c_x(\Psi(\alpha)(f(\beta,\gamma),f(\alpha,\beta\gamma)))$$

et

$$\begin{split} \varphi(K_{x,\overline{\Psi}}(\alpha,\beta,\gamma)F_x(\alpha,\beta)F_x(\alpha\beta,\gamma)) &=& \varphi(K_{x,\overline{\Psi}}(\alpha,\beta,\gamma)) + \varphi(F_x(\alpha,\beta)F_x(\alpha\beta,\gamma)) \\ &=& \varphi(K_{x,\overline{\Psi}}(\alpha,\beta,\gamma)) + \varphi(F_x(\alpha,\beta)) + \varphi(F_x(\alpha\beta,\gamma)) \\ &+& c_x(f(\alpha,\beta),f(\alpha\beta,\gamma)) \\ &=& \varphi(K_{x,\overline{\Psi}}(\alpha,\beta,\gamma)) + c_x(f(\alpha,\beta),f(\alpha\beta,\gamma)). \end{split}$$

Ainsi, en comparant les deux développements on déduit l'expresion (20).

**Proposition 8.** Le cobord de la 3-cochaîne  $K_{x,\overline{\Psi}}:\Pi^3\to Z(\overline{G})$  est donné par l'expression,

$$(21) d(K_{x,\overline{\Psi}})(\alpha,\beta,\gamma,\zeta) = c_{x,\overline{\Psi}}(\beta,\gamma,\zeta) - c_{\Psi(\alpha)_{\mathbb{K}}(x),\overline{\Psi}}(\beta,\gamma,\zeta) \in \mathbb{R}.$$

 $D\acute{e}monstration$ . Pour tous  $\alpha, \beta, \gamma$  et  $\zeta$  éléments du groupe  $\Pi$  nous poserons :

$$L = \overline{\Psi}(\alpha) \Big( \overline{\Psi}(\beta) (F_x(\gamma, \zeta)) F_x(\beta, \gamma \zeta) \Big) F_x(\alpha, \beta \gamma \zeta) \in \overline{G}.$$

Ci-dessous, nous développons l'élément  $L \in \overline{G}$  de deux façons :

1) Dans le premier développement, nous utilisons l'expression (18) qui définit la cochaîne  $K_{x,\overline{\Psi}}$ . De plus, nous allons utiliser l'expression (17) de la proposition 6 qui contrôle la déviation de la bijection  $\overline{\Psi}(\alpha):\overline{G}\to\overline{G}$  à être un automorphisme. De même, nous allons appliquer la formule (4) du lemme 4 qui contrôle la déviation de l'application  $\overline{\Psi}:\Pi\to \mathcal{S}ym(\overline{G}:\mathbb{R})$  à être un homomorphisme.

$$\begin{split} L &= \overline{\Psi}(\alpha) \Big( \overline{\Psi}(\beta) (F_x(\gamma,\zeta)) F_x(\beta,\gamma\zeta) \Big) F_x(\alpha,\beta\gamma\zeta) \\ &= \overline{\Psi}(\alpha) \circ \overline{\Psi}(\beta) (F_x(\gamma,\zeta)) [\overline{\Psi}(\alpha) (F_x(\beta,\gamma\zeta)) F_x(\alpha,\beta\gamma\zeta)] \\ &c_x (\Psi(\beta) (f(\gamma,\zeta)), f(\beta,\gamma\zeta)) (\Psi(\alpha))^* (c_x (\Psi(\beta) (f(\gamma,\zeta)), f(\beta,\gamma\zeta))^{-1} \\ &= i_{F_x(\alpha,\beta)} \circ \overline{\Psi}(\alpha\beta) (F_x(\gamma,\zeta)) [F_x(\alpha,\beta) F_x(\alpha\beta,\gamma\zeta) K_{x,\overline{\Psi}}(\alpha,\beta,\gamma\zeta)] \\ &c_x (\Psi(\beta) (f(\gamma,\zeta)), f(\beta,\gamma\zeta)) (\Psi(\alpha))^* (c_x (\Psi(\beta) (f(\gamma,\zeta)), f(\beta,\gamma\zeta))^{-1} \\ &= F_x(\alpha,\beta) [\overline{\Psi}(\alpha\beta) (F_x(\gamma,\zeta)) F_x(\alpha\beta,\gamma\zeta)] K_{x,\overline{\Psi}}(\alpha,\beta,\gamma\zeta) \\ &c_x (\Psi(\beta) (f(\gamma,\zeta)), f(\beta,\gamma\zeta)) (\Psi(\alpha)^* (c_x) (\Psi(\beta) (f(\gamma,\zeta)), f(\beta,\gamma\zeta))^{-1} \\ &= [F_x(\alpha,\beta) F_x(\alpha\beta,\gamma) F_x(\alpha\beta\gamma,\zeta)] K_{x,\overline{\Psi}}(\alpha\beta,\gamma,\zeta) K_{x,\overline{\Psi}}(\alpha,\beta,\gamma\zeta) \\ &c_x (\Psi(\beta) (f(\gamma,\zeta)), f(\beta,\gamma\zeta)) (\Psi(\alpha))^* (c_x) (\Psi(\beta) (f(\gamma,\zeta)), f(\beta,\gamma\zeta))^{-1} \end{split}$$

2) Dans ce second développement de l'expression L, à côté des expressions (17) et (18) nous allons utiliser le fait que les bijections  $\overline{\Psi}(\alpha)$  fixent les points de  $\mathbb{R}=Ker(p)$  et que pour tous  $\overline{g}\in \overline{G}$  et  $\overline{z}\in Z(\overline{G})$  on a :  $\overline{\Psi}(\alpha)(\overline{g}\,\overline{z})=\overline{\Psi}(\alpha)(\overline{g})\overline{\Psi}(\alpha)(\overline{z})$  (cf. lemme 4).

$$\begin{split} L &= \overline{\Psi}(\alpha) \Big( \overline{\Psi}(\beta) (F_x(\gamma,\zeta)) F_x(\beta,\gamma\zeta) \Big) F_x(\alpha,\beta\gamma\zeta) \\ &= \overline{\Psi}(\alpha) \Big( K_{x,\overline{\Psi}}(\beta,\gamma,\zeta) F_x(\beta,\gamma) F_x(\beta\gamma,\zeta) \Big) F_x(\alpha,\beta\gamma\zeta) \\ &= \overline{\Psi}(\alpha) \Big( F_x(\beta,\gamma) F_x(\beta\gamma,\zeta) \Big) F_x(\alpha,\beta\gamma\zeta) \overline{\Psi}(\alpha) (K_{x,\overline{\Psi}}(\beta,\gamma,\zeta)) \\ &= \overline{\Psi}(\alpha) (F_x(\beta,\gamma)) [\overline{\Psi}(\alpha) (F_x(\beta\gamma,\zeta)) F_x(\alpha,\beta\gamma\zeta)] \overline{\Psi}(\alpha) (K_{x,\overline{\Psi}}(\beta,\gamma,\zeta)) \\ &c_x (f(\beta,\gamma),f(\beta\gamma,\zeta)) (\Psi(\alpha))^* (c_x) (f(\beta,\gamma),f(\beta\gamma,\zeta))^{-1} \\ &= \overline{\Psi}(\alpha) (F_x(\beta,\gamma)) [K_{x,\overline{\Psi}}(\alpha,\beta\gamma,\zeta) F_x(\alpha,\beta\gamma) F_x(\alpha\beta\gamma,\zeta)] \overline{\Psi}(\alpha) (K_{x,\overline{\Psi}}(\beta,\gamma,\zeta)) \\ &c_x (f(\beta,\gamma),f(\beta\gamma,\zeta)) (\Psi(\alpha)^* (c_x) (f(\beta,\gamma),f(\beta\gamma,\zeta))^{-1} \\ &= [\overline{\Psi}(\alpha) (F_x(\beta,\gamma)) F_x(\alpha,\beta\gamma)] F_x(\alpha\beta\gamma,\zeta) \overline{\Psi}(\alpha) (K_{x,\overline{\Psi}}(\beta,\gamma,\zeta)) K_{x,\overline{\Psi}}(\alpha,\beta\gamma,\zeta) \\ &c_x (f(\beta,\gamma),f(\beta\gamma,\zeta)) (\Psi(\alpha))^* (c_x) (f(\beta,\gamma),f(\beta\gamma,\zeta))^{-1} \\ &= [F_x(\alpha,\beta) F_x(\alpha\beta,\gamma) F_x(\alpha\beta\gamma,\zeta)] \overline{\Psi}(\alpha) (K_{x,\overline{\Psi}}(\beta,\gamma,\zeta)) K_{x,\overline{\Psi}}(\alpha,\beta,\gamma) K_{x,\overline{\Psi}}(\alpha,\beta\gamma,\zeta) \\ &c_x (f(\beta,\gamma),f(\beta\gamma,\zeta)) (\Psi(\alpha))^* (c_x) (f(\beta,\gamma),f(\beta\gamma,\zeta))^{-1} \end{split}$$

La formule de différence (21) s'obtient maintenant par comparaison des deux développements de l'élément L dans le groupe  $\overline{G}$ .

Observons que puisque d'après la formule (19) on sait que la cochaîne  $K_{x,\overline{\Psi}}:\Pi^3\to Z(\overline{G})$  est égale à la somme,

$$K_{x,\overline{\Psi}} = \varphi_*(K_{x,\overline{\Psi}}) + (s_x)_*(K_{\Psi,f}) \in Z(\overline{G}) \simeq \mathbb{R} \oplus Z(G)$$

et puisque la cochaîne image  $s_x^*(K_{\Psi,f}):\Pi^3 \stackrel{K_{\Psi,f}}{\longrightarrow} Z(G) \stackrel{s_x}{\longrightarrow} Z(\overline{G})$  est un 3-cocycle, l'expression (21) établie dans la proposition 8 permet de déduire le corollaire :

Corollaire 4. Pour toute classe de cohomologie bornée  $x \in H^2_b(G,\mathbb{R})$  le cobord de la cochaîne bornée de composition  $\varphi_*(K_{x,\overline{\Psi}}) = c_{x,\overline{\Psi}} : \Pi^3 \to \mathbb{R}$  est égal à,

$$(22) \hspace{1cm} d(c_{x,\overline{\Psi}})(\alpha,\beta,\gamma,\zeta) = c_{x,\overline{\Psi}}(\beta,\gamma,\zeta) - c_{\Psi(\alpha)_b(x),\overline{\Psi}}(\beta,\gamma,\zeta)$$

Notons qu'en conséquence de la proposition 8 et de son corollaire 4, si on suppose que la classe de cohomologie bornée  $x\in H^2_b(G,\mathbb{R})$  est  $\Pi$ -invariante comme dans [3] et [4], on retrouve le fait que  $K_{x,\overline{\Psi}}:\Pi^3\to Z(\overline{G})$  est un 3-cocycle et que la cochaîne de composition  $\varphi_*(K_{x,\overline{\Psi}})=c_{x,\overline{\Psi}}:\Pi^3\to\mathbb{R}$  est un 3-cocycle borné qui représente par consésquent un élément de l'espace de cohomologie bornée  $H^3_b(\Pi,\mathbb{R})$ . Si l'on suppose enfin que  $\theta:\Pi\to Out(G)$  provient d'une extension de groupes, nous avons démontré dans [3] que l'application linéaire

$$\begin{array}{cccc} \delta: & H^2_b(G,\mathbb{R})^\Pi & \longrightarrow & H^3_b(\Pi,\mathbb{R}) \\ & x & \longmapsto & [\varphi_*(K_{_T\overline{\Psi}})] \end{array}$$

appelée opérateur de transgression rend la suite (1) exacte.

4.4. Un représentant canonique de la classe de cohomologie  $[\theta]$ . Dans ce paragraphe, étant donnée une représentation extérieure  $\theta:\Pi\to Out(G)$  nous munissons l'espace d'homologie  $\ell_1$ -réduite  $\overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  de la structure de  $\Pi$ -module de Banach induite par  $\theta$ . Et, pour tout noyau abstrait  $(\Psi,f)$  de la représentation extérieure  $\theta$  nous nous proposons de démontrer que la cochaîne bornée  $\theta_{\Psi,f}:\Pi^3\to Z_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  qui est définie par l'expression,

(23) 
$$\theta_{\Psi,f}(\alpha,\beta,\gamma) = \mathbf{m}_2(\Psi(\alpha)(f(\beta,\gamma)), f(\alpha,\beta\gamma)) - \mathbf{m}_2(f(\alpha,\beta), f(\alpha\beta,\gamma))$$

induit un 3-cocycle borné  $\overline{\theta}_{\Psi,f}:\Pi^3 \xrightarrow{\theta_{\Psi,f}} Z_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R}) \longrightarrow \overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  où  $\mathbf{m}_2:G^2 \to Z_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  désigne la 2-cochaîne définie par la formule (13). Nous montrerons dans la section suivante que la classe de cohomologie induite par ce cocycle ne dépend pas du noyau abstrait  $(\Psi,f)$ .

D'abord, rappelons que puisque pour tout 2-cobord borné  $db \in B_b^2(G,\mathbb{R})$  on a,

$$\langle db, \mathbf{m}_{2}(q, h) \rangle = 0, \quad \forall q, h \in G$$

(cf. aff. 5) il en résulte que pour tout 2-cocycle borné  $c\in Z^2_b(G,\mathbb{R})$  la 3-cochaı̂ne bornée de composition  $\varphi_*(K_{x,\overline{\Psi}})=c_{x,\overline{\Psi}}:\Pi^3\to\mathbb{R}$  définie par la formule (20) peut être exprimée par le crochet de dualité,

$$(24) c_{x,\overline{\Psi}}(\alpha,\beta,\gamma) = \langle c, \theta_{\Psi,f}(\alpha,\beta,\gamma) \rangle = \langle c_x, \theta_{\Psi,f}(\alpha,\beta,\gamma) \rangle$$

où  $c_x$  désigne l'unique 2-cocycle borné homogène qui représente la classe de cohomologie bornée  $x = [c] \in H^2_b(G, \mathbb{R})$ .

**Proposition 9.** La cochaîne bornée  $\overline{\theta}_{\Psi,f}:\Pi^3\xrightarrow{\theta_{\Psi,f}}Z_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})\longrightarrow \overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  qui est induite en homologie  $\ell_1$ -réduite par l'expression (23) est un 3-cocycle.

 $D\'{e}monstration$ . Notons que puisque la cochaı̂ne  $\mathbf{m}_2:G^2\to Z_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  annule le cobord des cochaı̂nes bornées  $b:G\to\mathbb{R}$  il en résulte immédiatement que :

$$\langle db, \theta_{\Psi,f} \rangle = 0$$
 et que  $\langle db, d_{\Pi}(\theta_{\Psi,f}) \rangle = 0$ 

où  $d_{\Pi}$  désigne la différentielle définie sur le complexe des cochaînes non homogènes définies sur le groupe  $\Pi$  à valeurs dans le  $\Pi$ -module de Banach  $\overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$ . Par conséquent, pour démontrer que la cochaîne  $\overline{\theta}_{\Psi,f}:\Pi^3\to\overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  est un 3-cocycle, il suffit de démontrer que pour toute classe de cohomologie bornée  $x=[c_x]\in H_b^2(G,\mathbb{R})$  et pour tous les éléments  $\alpha,\beta,\gamma$  et  $\zeta\in\Pi$  le crochet de dualité,

$$< c_x, d_{\Pi}(\theta_{\Psi_f})(\alpha, \beta, \gamma, \zeta) >,$$

est nul.

30

En effet, par définition de la différentielle  $d_{\scriptscriptstyle \Pi}$  on peut écrire :

$$\begin{split} < c_x, d_\Pi(\theta_{\Psi,f})(\alpha,\beta,\gamma,\zeta) > &= &< c_x, \Psi(\alpha)_*(\theta_{\Psi,f}(\beta,\gamma,\zeta)) > - < c_x, \theta_{\Psi,f}(\alpha\beta,\gamma,\zeta) > \\ &+ < c_x, \theta_{\Psi,f}(\alpha,\beta\gamma,\zeta) > - < c_x, \theta_{\Psi,f}(\alpha,\beta,\gamma\zeta) > \\ &+ < c_x, \theta_{\Psi,f}(\alpha,\beta,\gamma) > \\ &= &< \Psi(\alpha)^*(c_x), \theta_{\Psi,f}(\beta,\gamma,\zeta)) > - c_{x,\overline{\Psi}}(\alpha\beta,\gamma,\zeta) \\ &+ c_{x,\overline{\Psi}}(\alpha,\beta\gamma,\zeta) - c_{x,\overline{\Psi}}(\alpha,\beta,\gamma\zeta) + c_{x,\overline{\Psi}}(\alpha,\beta,\gamma) \\ &= &[ < (\Psi(\alpha))^*(c_x), \theta_{\Psi,f}(\beta,\gamma,\zeta) > - c_{x,\overline{\Psi}}(\alpha,\beta\gamma,\zeta) ] \\ &+ &[ c_{x,\overline{\Psi}}(\beta,\gamma,\zeta) - c_{x,\overline{\Psi}}(\alpha\beta,\gamma,\zeta) + c_{x,\overline{\Psi}}(\alpha,\beta\gamma,\zeta) \\ &- &c_{x,\overline{\Psi}}(\alpha,\beta,\gamma\zeta) + c_{x,\overline{\Psi}}(\alpha,\beta,\gamma) ] \\ &= &[ < (\Psi(\alpha))^*(c_x), \theta_{\Psi,f}(\beta,\gamma,\zeta) > - c_{x,\overline{\Psi}}(\beta,\gamma,\zeta) ] \\ &+ d(c_{x,\overline{\Psi}})(\alpha,\beta,\gamma,\zeta) \end{split}$$

Ainsi, si on applique la formule (22) du corollaire 4 qui nous donne :

$$d(c_{x,\overline{\Psi}})(\alpha,\beta,\gamma,\zeta) = c_{x,\overline{\Psi}}(\beta,\gamma,\zeta) - c_{\Psi_b(\alpha)(x),\overline{\Psi}}(\beta,\gamma,\zeta), \forall x \in H^2_b(G,\mathbb{R})$$

on déduit finalement que le crochet de dualité  $< c_x, d_{\Pi}(\theta_{\Psi,f})(\alpha,\beta,\gamma,\zeta) >$  est nul et que la 2-chaîne  $d_{\Pi}(\theta_{\Psi,f})(\alpha,\beta,\gamma,\zeta) \in \overline{B_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})}$ . Donc, si on passe dans le  $\Pi$ -module de Banach d'homologie  $\ell_1$ -réduite  $\overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  on obtient  $d_{\Pi}(\overline{\theta}_{\Psi,f})(\alpha,\beta,\gamma,\zeta) = 0$ .

4.5. La classe de cohomologie bornée  $[\overline{\theta}_{\Psi,f}]$  est bien définie. Dans ce paragraphe, nous nous proposons de démontrer que la classe de cohomologie  $[\overline{\theta}_{\Psi,f}] \in H^3_b(\Pi, \overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R}))$  définie par l'expression (23) à partir du noyau abstrait  $(\Psi, f)$  ne dépend que de la représentation extérieure  $\theta: \Pi \to Out(G)$ .

Pour cela, considérons deux noyaux abstraits  $(\Psi, f)$  et  $(\Psi', f')$  associés à la représentation extérieure  $\theta: \Pi \to Out(G)$ . Observons que puisque pour tout  $\alpha \in \Pi$  les automorphisemes  $\Psi(\alpha)$  et  $\Psi'(\alpha)$  représentent le même automorphisme extérieur  $\theta(\alpha) \in Out(G)$ , il existe une application  $h: \Pi \to G$  telle que pour tout  $\alpha \in \Pi$ ,  $\Psi'(\alpha) = i_{h(\alpha)} \circ \Psi(\alpha)$ . Ainsi, par définition des défauts f et  $f': \Pi^2 \to G$  il existe une cochaîne abélienne  $z: \Pi^2 \to Z(G)$  qui les relient avec l'application  $h: \Pi \to G$  dans la relation :

(25) 
$$f'(\alpha,\beta)h(\alpha\beta)z(\alpha,\beta) = h(\alpha)\Psi(\alpha)(h(\beta))f(\alpha,\beta), \quad \forall \alpha,\beta \in \Pi.$$

Rappelons que dans le lemme 4, à partir des données précédentes nous avons construit des familles de bijections  $\overline{\Psi}: \Pi \to Sym(\overline{G}, \mathbb{R})$  et  $\overline{\Psi}': \Pi \to Sym(\overline{G}, \mathbb{R})$  (cf. formule (16)) dont le défaut pour qu'elles soient des homomorphismes est donné respectivement par les applications.  $F_{\sigma} = s_{\sigma} \circ f$  et  $F'_{\sigma} = s_{\sigma} \circ f': \Pi^2 \to \overline{G}$  (cf. l'assertion 4 du lemme 4).

applications,  $F_x = s_x \circ f$  et  $F_x' = s_x \circ f' : \Pi^2 \to \overline{G}$  (cf. l'assertion 4 du lemme 4). Le lemme suivant joue un rôle crucial pour comparer les deux classes de cohomologie bornée  $[\overline{\theta}_{\Psi,f}]$  et  $[\overline{\theta}_{\Psi',f'}]$  dans le groupe  $H_b^3(\Pi,\overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R}))$ . **Lemme 5.** Avec les notations ci-dessus on a les propositions suivantes :

- (1) Il existe une application  $h_0: \Pi \to \overline{G}$  telle que pour tout  $\alpha \in \Pi$ ,  $i_{h_0(\alpha)} \circ \overline{\Psi}(\alpha) = \overline{\Psi}'(\alpha)$ .
- (2) Il existe une cochaîne abélienne  $\overline{b}:\Pi^2\to Z(\overline{G})$  telle que pour tous  $\alpha$  et  $\beta\in\Pi$ ,

$$\overline{b}(\alpha,\beta)F_x'(\alpha,\beta)h_0(\alpha\beta) = h_0(\alpha)\overline{\Psi}(\alpha)(h_0(\beta))F_x(\alpha,\beta).$$

(3) La cochaîne réelle  $\varphi_*(\overline{b}): \Pi^2 \xrightarrow{\overline{b}} Z(\overline{G}) \xrightarrow{\varphi} \mathbb{R}$  est égale au crochet de dualité  $\varphi_*(\overline{b}) = \langle c_x, \lambda \rangle$  où  $\lambda: \Pi^2 \to Z_2^{\ell_1}(G, \mathbb{R})$  est une cochaîne bornée qui associe à chaque couple  $(\alpha, \beta) \in \Pi^2$  un 2-cycle qui représente une classe d'homologie  $\ell_1$ -réduite donnée par l'expression :

(26) 
$$\overline{\lambda}(\alpha,\beta) = \overline{\mathbf{m}}_{2}(h(\alpha), \Psi(\alpha)(h(\beta))) + \overline{\mathbf{m}}_{2}(\Psi(\alpha)(h(\beta)), f(\alpha,\beta)) \\ -\overline{\mathbf{m}}_{2}(f'(\alpha,\beta), h(\alpha\beta)) \in \overline{H}_{2}^{\ell_{1}}(G, \mathbb{R})$$

et où  $\overline{\mathbf{m}}_2: G^2 \to Z_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  désigne la cochaîne définie par l'expression (13).

Démonstration. 1) Puisque pour tout  $\alpha \in \Pi$  on sait que,  $\Psi'(\alpha) = i_{h(\alpha)} \circ \Psi(\alpha)$ , en posant  $h_0(\alpha) = s_x \circ h(\alpha) \in \overline{G}$  la formule (16) qui définit la famille de bijections  $\overline{\Psi}' : \Pi \to Sym(\overline{G}, \mathbb{R})$  permet de voir que pour tout élément  $\overline{g} \in \overline{G}$  on a

$$\overline{\Psi}'(\alpha)(\overline{g}) = s_x(\Psi'(\alpha)(p(\overline{g}))\varphi(\overline{g}) 
= s_x(i_{h(\alpha)} \circ \Psi(\alpha)(p(\overline{g}))\varphi(\overline{g}) 
= s_x \circ p(i_{h_0(\alpha)} \circ \overline{\Psi}(\alpha)(\overline{g}))\varphi(\overline{g})$$

En remarquant que l'application  $s_x \circ p : \overline{G} \to \overline{G}$  commute avec la conjugaison dans le groupe  $\overline{G}$  (cf. aff. 4), on déduit que  $\overline{\Psi}'(\alpha) = i_{h_0(\alpha)} \circ \overline{\Psi}(\alpha)$ . 2) Observons que si pour tous les éléments  $\alpha$  et  $\beta$  du groupe  $\Pi$  on compose l'expression

2) Observons que si pour tous les éléments  $\alpha$  et  $\beta$  du groupe  $\Pi$  on compose l'expression  $\overline{\Psi}'(\alpha) = i_{h_0(\alpha)} \circ \overline{\Psi}(\alpha)$  avec  $\overline{\Psi}'(\beta) = i_{h_0(\beta)} \circ \overline{\Psi}(\beta)$ , on obtient par application de la formule (4) du lemme 4 qu'on a

$$\overline{\Psi}'(\alpha)\circ\overline{\Psi}'(\beta)=i_{_{h_0(\alpha)}\overline{\Psi}(\alpha)(h_0(\beta))F_x(\alpha,\beta)}\circ\overline{\Psi}(\alpha\beta)$$

D'autre part, puisque on a  $\overline{\Psi}'(\alpha) \circ \overline{\Psi}'(\beta) = i_{F'_x(\alpha,\beta)} \circ \overline{\Psi}'(\alpha\beta) = i_{F'_x(\alpha,\beta)h_0(\alpha\beta)} \circ \overline{\Psi}(\alpha\beta)$  on en déduit l'égalité des automorphismes intérieurs :

$$i_{h_0(\alpha)\overline{\Psi}(\alpha)(h_0(\beta))F_x(\alpha,\beta)}=i_{F_x'(\alpha,\beta)h_0(\alpha\beta)}$$

Un automorphisme intérieur n'étant défini qu'à un élément du centre près, il existe donc une cochaîne abélienne  $\overline{b}:\Pi^2\to Z(\overline{G})$  qui réalise la relation recherchée,

$$\overline{b}(\alpha,\beta)F'_x(\alpha,\beta)h_0(\alpha\beta) = h_0(\alpha)\overline{\Psi}(\alpha)(h_0(\beta))F_x(\alpha,\beta), \quad \forall \alpha,\beta \in \Pi.$$

3) Pour pouvoir écrire la 2-cochaı̂ne réelle  $\varphi_*(\overline{b}):\Pi^2\to\mathbb{R}$  au moyen d'un crochet de dualité, nous allons développer dans le groupe  $\overline{G}$  les deux membres de la relation établie dans 2) comme suit.

a) Premièrement, notons que puisque le 2-cocycle  $c_x:G^2\to\mathbb{R}$  est égal au défaut de la section  $s_x:G\to\overline{G}$  on peut écrire,

$$\overline{b}(\alpha,\beta)F'_x(\alpha,\beta)h_0(\alpha\beta) = \overline{b}(\alpha,\beta)s_x \circ f'(\alpha,\beta)s_x \circ h(\alpha\beta)$$
$$= \overline{b}(\alpha,\beta)c_x(f'(\alpha,\beta),h(\alpha\beta))s_x(f'(\alpha,\beta)h(\alpha\beta))$$

b) D'autre part, si l'on exprime la bijection  $\overline{\Psi}(\alpha)$  à l'aide de (16) et si on utilise la propriété  $\varphi \circ s_x = 0$  on obtient :

$$\begin{array}{lcl} h_0(\alpha)\overline{\Psi}(\alpha)(h_0(\beta))F_x(\alpha,\beta) & = & s_x \circ h(\alpha)s_x(\Psi(\alpha)(h(\beta)))s_x \circ f(\alpha,\beta)j \circ \varphi \circ s_x(h(\beta)) \\ & = & c_x(h(\alpha),\Psi(\alpha)(h(\beta)))s_x(h(\alpha)\Psi(\alpha)(h(\beta)))s_x(f(\alpha,\beta)) \\ & = & c_x(h(\alpha),\Psi(\alpha)(h(\beta)))c_x(\Psi(\alpha)(h(\beta)),f(\alpha,\beta)) \\ & & s_x(h(\alpha)\Psi(\alpha)(h(\beta))f(\alpha,\beta)) \end{array}$$

Ainsi, si maintenant on applique l'expression (25) qui relie les défauts respectifs f et f' des relèvements ensemblistes  $\Psi$  et  $\Psi'$  de la représentation extérieure  $\theta: \Pi \to Out(G)$  i.e.,

$$f'(\alpha,\beta)h(\alpha\beta)z(\alpha,\beta) = h(\alpha)\Psi(\alpha)(h(\beta))f(\alpha,\beta)$$
 où  $z(\alpha,\beta) \in Z(G)$ ,  $\forall \alpha,\beta \in \Pi$  on pourra alors réécrire l'élément  $h_0(\alpha)\overline{\Psi}(\alpha)(h_0(\beta))F_x(\alpha,\beta)$  sous la forme suivante :

$$h_0(\alpha)\overline{\Psi}(\alpha)(h_0(\beta))F_x(\alpha,\beta) = c_x(h(\alpha),\Psi(\alpha)(h(\beta)))c_x(\Psi(\alpha)(h(\beta)),f(\alpha,\beta))$$
$$s_x(f'(\alpha,\beta)h(\alpha\beta)z(\alpha,\beta))$$

c) Et, puisque pour tous  $g \in G$  et  $z \in Z(G)$  on sait que  $s_x(gz) = s_x(g) \cdot s_x(z) \in \overline{G}$  (cf. aff. 4) on déduit de ce qui précède que

$$\overline{b}(\alpha, \beta) = c_x(h(\alpha), \Psi(\alpha)(h(\beta))) + c_x(\Psi(\alpha)(h(\beta)), f(\alpha, \beta)) - c_x(f'(\alpha, \beta), h(\alpha\beta)) 
+ s_x(z(\alpha, \beta)) 
= \langle c_x, \lambda(\alpha, \beta) \rangle + s_x(z(\alpha, \beta))$$

où 
$$\lambda(\alpha, \beta) = \mathbf{m}_2(h(\alpha), \Psi(\alpha)(h(\beta))) + \mathbf{m}_2(\Psi(\alpha)(h(\beta)), f(\alpha, \beta)) - \mathbf{m}_2(f'(\alpha, \beta), h(\alpha\beta)).$$

Enfin, si on applique le quasi-morphisme homogène  $\varphi : \overline{G} \to \mathbb{R}$  sur la dernière expression de l'élément  $\overline{b}(\alpha,\beta) \in Z(\overline{G})$  on obtient  $\varphi_*(\overline{b})(\alpha,\beta) = \langle c_x, \lambda(\alpha,\beta) \rangle$  car  $\varphi \circ s_x = 0$  et pour tout  $t \in \mathbb{R}, \varphi(t) = t$ .

Pour finir cette section nous allons démontrer la proposition suivante qui affirme que la classe de cohomologie bornée  $[\theta_{\Psi,f}] \in H^3_b(\Pi, \overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R}))$  ne dépend pas du noyau abstrait choisi  $(\Psi,f)$ .

**Proposition 10.** Le cobord de la cochaîne bornée  $\overline{\lambda}:\Pi^2\to\overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  qui est définie par l'expression (26) est égal à  $d\overline{\lambda}=\overline{\theta}_{\Psi'f'}-\overline{\theta}_{\Psi,f}$ .

En conséquence, la classe de cohomologie bornée  $[\theta_{\Psi,f}] \in H^3_b(\Pi, \overline{H}_2^{\ell_1}(G, \mathbb{R}))$  ne dépend que de la représentation extérieure  $\theta : \Pi \to Out(G)$ .

 $D\acute{e}monstration$ . Pour démontrer que le cobord  $d\overline{\lambda}:\Pi^3\to\overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  est égal à la différence  $\overline{\theta}_{\Psi',f'}-\overline{\theta}_{\Psi,f}$  nous développerons ci-dessous le produit

$$L' = h_0(\alpha)\overline{\Psi}(\alpha)[h_0(\beta)\overline{\Psi}(\beta)(h_0(\gamma))F_x(\beta,\gamma)]F_x(\alpha,\beta\gamma)$$

dans le groupe  $\overline{G}$  de deux façons.

1) Dans le premier développement de l'élément  $L' \in \overline{G}$ , nous allons utiliser l'expression  $\overline{\Psi}(\alpha) \circ \overline{\Psi}(\beta) = i_{F_x(\alpha,\beta)} \circ \overline{\Psi}(\alpha\beta)$  (cf. lemme 4) et la formule (17) de la proposition 6 qui contrôle la déviation de la bijection  $\overline{\Psi}(\alpha) : \overline{G} \to \overline{G}$  à être un homomorphisme.

$$L' = h_0(\alpha)\overline{\Psi}(\alpha)[h_0(\beta)\overline{\Psi}(\beta)(h_0(\gamma))F_x(\beta,\gamma)]F_x(\alpha,\beta\gamma)$$

$$= h_0(\alpha)\overline{\Psi}(\alpha)(h_0(\beta))[\overline{\Psi}(\alpha)(\overline{\Psi}(\beta)(h_0(\gamma))F_x(\beta,\gamma))]F_x(\alpha,\beta\gamma)$$

$$[c_x(h(\alpha),\Psi(\beta)(h(\gamma))f(\beta,\gamma))(\Psi(\alpha))^*(c_x)(h(\beta),\Psi(\beta)(h(\gamma))f(\beta,\gamma))^{-1}]$$

$$= h_0(\alpha)\overline{\Psi}(\alpha)(h_0(\beta))[\overline{\Psi}(\alpha)\circ\overline{\Psi}(\beta)(h_0(\gamma))\overline{\Psi}(\alpha)(F_x(\beta,\gamma))]F_x(\alpha,\beta\gamma)$$

$$[c_x(\Psi(\beta)(h(\gamma)),f(\beta,\gamma))(\Psi(\alpha))^*(c_x)(\Psi(\beta)(h(\gamma)),f(\beta,\gamma))^{-1}]$$

$$[c_x(h(\alpha),\Psi(\beta)(h(\gamma))f(\beta,\gamma))(\Psi(\alpha))^*(c_x)(h(\beta),\Psi(\beta)(h(\gamma))f(\beta,\gamma))^{-1}]$$

$$= [h_0(\alpha)\overline{\Psi}(\alpha)(h_0(\beta))F_x(\alpha,\beta)][\overline{\Psi}(\alpha\beta)(h_0(\gamma))F_x(\alpha,\beta)^{-1}]$$

$$[\overline{\Psi}(\alpha)(F_x(\beta,\gamma))]F_x(\alpha,\beta\gamma)]$$

$$[c_x(\Psi(\beta)(h(\gamma)),f(\beta,\gamma))(\Psi(\alpha))^*(c_x)(\Psi(\beta)(h(\gamma)),f(\beta,\gamma))^{-1}]$$

$$[c_x(h(\alpha),\Psi(\beta)(h(\gamma))f(\beta,\gamma))(\Psi(\alpha))^*(c_x)(h(\beta),\Psi(\beta)(h(\gamma))f(\beta,\gamma))^{-1}]$$

Pour pour suivre ce développement de l'élément  $L' \in \overline{G}$  nous allons utiliser l'expression de la cochaîne abélienne  $\overline{b}: \Pi^2 \to Z(\overline{G})$  du lemme 5 et l'expression (18) i.e.

$$K_{\pi,\overline{\Psi}}(\alpha,\beta,\gamma) = \overline{\Psi}(\alpha)(F_x(\beta,\gamma))F_x(\alpha,\beta\gamma)F_x(\alpha\beta,\gamma)^{-1}F_x(\alpha,\beta)^{-1}$$

associée au noyau abstrait  $(\Psi, f)$ .

$$L' = [\overline{b}(\alpha,\beta)F'_x(\alpha,\beta)h_0(\alpha\beta)][\overline{\Psi}(\alpha\beta)(h_0(\gamma))F_x(\alpha,\beta)^{-1}]$$

$$[K_{x,\overline{\Psi}}(\alpha,\beta,\gamma)F_x(\alpha,\beta)F_x(\alpha\beta,\gamma)]$$

$$[c_x(\Psi(\beta)(h(\gamma)),f(\beta,\gamma))(\Psi(\alpha))^*(c_x)(\Psi(\beta)(h(\gamma)),f(\beta,\gamma))^{-1}]$$

$$[c_x(h(\alpha),\Psi(\beta)(h(\gamma))f(\beta,\gamma))(\Psi(\alpha))^*(c_x)(h(\beta),\Psi(\beta)(h(\gamma))f(\beta,\gamma))^{-1}]$$

$$= [\overline{b}(\alpha,\beta)K_{x,\overline{\Psi}}(\alpha,\beta,\gamma)]F'_x(\alpha,\beta)[h_0(\alpha\beta)\overline{\Psi}(\alpha\beta)(h_0(\gamma))F_x(\alpha\beta,\gamma)]$$

$$[c_x(\Psi(\beta)(h(\gamma)),f(\beta,\gamma))(\Psi(\alpha))^*(c_x)(\Psi(\beta)(h(\gamma)),f(\beta,\gamma))^{-1}]$$

$$[c_x(h(\alpha),\Psi(\beta)(h(\gamma))f(\beta,\gamma))(\Psi(\alpha))^*(c_x)(h(\beta),\Psi(\beta)(h(\gamma))f(\beta,\gamma))^{-1}]$$

$$= [\overline{b}(\alpha,\beta)\overline{b}(\alpha\beta,\gamma)K_{x,\overline{\Psi}}(\alpha,\beta,\gamma)][F'_x(\alpha,\beta)F'_x(\alpha\beta,\gamma)h_0(\alpha\beta\gamma)]$$

$$[c_x(\Psi(\beta)(h(\gamma)),f(\beta,\gamma))(\Psi(\alpha))^*(c_x)(\Psi(\beta)(h(\gamma)),f(\beta,\gamma))^{-1}]$$

$$[c_x(h(\alpha),\Psi(\beta)(h(\gamma))f(\beta,\gamma))(\Psi(\alpha))^*(c_x)(h(\beta),\Psi(\beta)(h(\gamma))f(\beta,\gamma))^{-1}]$$

2) Dans le deuxième développement de l'élément  $L' \in \overline{G}$ , nous allons utiliser la formule (18) qui donne l'expression des cochaînes  $K_{x,\overline{\Psi}}$  et  $K_{x,\overline{\Psi}'}:\Pi^3 \to Z(\overline{G})$  et le fait que la bijection  $\overline{\Psi}(\alpha):\overline{G} \to \overline{G}$  vérifie la relation  $\overline{\Psi}(\alpha)(\overline{g}|\overline{z}) = \overline{\Psi}(\alpha)(\overline{g})\overline{\Psi}(\alpha)(\overline{z})$  pour tous  $\overline{g} \in \overline{G}$  et  $\overline{z} \in Z(\overline{G})$  (cf. lemme 4). De même, nous allons utiliser l'existence de  $h_0: \Pi \to \overline{G}$  tel que pour tout  $\alpha \in \Pi$ ,  $\overline{\Psi}'(\alpha) = i_{h_0(\alpha)} \circ \overline{\Psi}(\alpha)$  prouvée dans le lemme 5.

```
L' = h_0(\alpha)\overline{\Psi}(\alpha)[h_0(\beta)\overline{\Psi}(\beta)(h_0(\gamma))F_x(\beta,\gamma)]F_x(\alpha,\beta\gamma)
= h_0(\alpha)\overline{\Psi}(\alpha)[\overline{b}(\beta,\gamma)F_x'(\beta,\gamma)h_0(\beta\gamma)]F_x(\alpha,\beta\gamma)
= \overline{\Psi}(\alpha)(\overline{b}(\beta,\gamma))[h_0(\alpha)\overline{\Psi}(\alpha)(F_x'(\beta,\gamma)h_0(\beta\gamma)]F_x(\alpha,\beta\gamma)
= \overline{\Psi}(\alpha)(\overline{b}(\beta,\gamma))[h_0(\alpha)\overline{\Psi}(\alpha)(F_x'(\beta,\gamma))\overline{\Psi}(\alpha)(h_0(\beta\gamma))F_x(\alpha,\beta\gamma)
[c_x(f'(\beta,\gamma),h(\beta\gamma)))(\Psi(\alpha))^*(c_x)(f'(\beta,\gamma),h(\beta\gamma)))^{-1}]
= \overline{\Psi}(\alpha)(\overline{b}(\beta,\gamma))[h_0(\alpha)\overline{\Psi}(\alpha)(F_x'(\beta,\gamma))h_0(\alpha)^{-1}][h_0(\alpha)\overline{\Psi}(\alpha)(h_0(\beta\gamma))F_x(\alpha,\beta\gamma)]
[c_x(f'(\beta,\gamma),h(\beta\gamma)))(\Psi(\alpha))^*(c_x)(f'(\beta,\gamma),h(\beta\gamma)))^{-1}]
= \overline{\Psi}(\alpha)(\overline{b}(\beta,\gamma))[\overline{\Psi}'(\alpha)(F_x'(\beta,\gamma))][\overline{b}(\alpha,\beta\gamma)F_x'(\alpha,\beta\gamma)h_0(\alpha\beta\gamma)]
[c_x(f'(\beta,\gamma),h(\beta\gamma)))(\Psi(\alpha))^*(c_x)(f'(\beta,\gamma),h(\beta\gamma)))^{-1}]
= \overline{\Psi}(\alpha)(\overline{b}(\beta,\gamma))\overline{b}(\alpha,\beta\gamma)[K_{x,\overline{\Psi}'}(\alpha,\beta,\gamma)F_x'(\alpha,\beta)F_x'(\alpha\beta,\gamma)]h_0(\alpha\beta\gamma)
[c_x(f'(\beta,\gamma),h(\beta\gamma)))(\Psi(\alpha))^*(c_x)(f'(\beta,\gamma),h(\beta\gamma)))^{-1}]
```

3) Si on simplifie par  $F'_x(\alpha, \beta)F'_x(\alpha\beta, \gamma)h_0(\alpha\beta\gamma) \in \overline{G}$  qui apparaît dans les deux développements précédents de  $L' \in \overline{G}$  on pourra écrire dans le sous-groupe abélien additif  $(Z(\overline{G}), +)$  que :

$$\begin{split} K_{x,\overline{\Psi}}(\alpha,\beta,\gamma) &= K_{x,\overline{\Psi'}}(\alpha,\beta,\gamma) + \overline{\Psi}(\alpha)(\overline{b}(\beta,\gamma)) - \overline{b}(\alpha\beta,\gamma) + \overline{b}(\alpha,\beta\gamma) - \overline{b}(\alpha,\beta) \\ &+ c_x(f'(\beta,\gamma),h(\beta\gamma)) - (\Psi(\alpha))_*(c_x)(f'(\beta,\gamma),h(\beta\gamma)) \\ &- c_x(\Psi(\beta)(h(\gamma)),f(\beta,\gamma)) + (\Psi(\alpha))_*(c_x)(\Psi(\beta)(h(\gamma)),f(\beta,\gamma)) \\ &- c_x(h(\beta),\Psi(\beta)(h(\gamma))f(\beta,\gamma)) + (\Psi(\alpha))_*(c_x)(h(\beta),\Psi(\beta)(h(\gamma))f(\beta,\gamma)) \\ &= K_{x,\overline{\Psi'}}(\alpha,\beta,\gamma) + \overline{\Psi}(\alpha)(\overline{b}(\beta,\gamma)) - \overline{b}(\alpha\beta,\gamma) + \overline{b}(\alpha,\beta\gamma) - \overline{b}(\alpha,\beta) \\ &- < c_x,\lambda(\beta,\gamma) > + < (\Psi(\alpha))^*(c_x),\lambda(\beta,\gamma) > \end{split}$$

où  $\lambda: \Pi^2 \to Z(\overline{G})$  désigne la cochaîne définie dans le lemme 5 par,  $\varphi_*(\overline{b}) = \langle c_x, \lambda \rangle$ . Enfin, puisque le quasi-morphisme homogène  $\varphi: \overline{G} \to \mathbb{R}$  est  $\overline{\Psi}$ -invariant (cf. lemme 4),

$$\varphi(\overline{\Psi}(\alpha)(\overline{g})) = \varphi(\overline{g}), \quad \forall \alpha \in \Pi, \overline{g} \in \overline{G}$$

et que pour tous  $\alpha, \beta$  et  $\gamma \in \Pi$  on a  $\varphi(K_{x,\overline{\Psi}}(\alpha,\beta,\gamma)) = \langle c_x, \theta_{\psi,f}(\alpha,\beta,\gamma) \rangle$  on obtient,

$$\begin{split} < c_x, \theta_{\psi,f}(\alpha,\beta,\gamma) - \theta_{\Psi',f'}(\alpha,\beta,\gamma) > &= \varphi(K_{x,\overline{\Psi}}(\alpha,\beta,\gamma)) - \varphi(K_{x,\overline{\Psi'}}(\alpha,\beta,\gamma)) \\ &= < c_x, \lambda(\beta,\gamma) > - < c_x, \lambda(\alpha\beta,\gamma) > \\ &+ < c_x, \lambda(\alpha,\beta\gamma) > - < c_x, \lambda(\alpha,\beta) > \\ &- < c_x, \lambda(\beta,\gamma) > + < c_x, (\Psi(\alpha))_*(\lambda)(\beta,\gamma) > \\ &= - < c_x, \lambda(\alpha\beta,\gamma) > + < c_x, \lambda(\alpha,\beta\gamma) > \\ &- < c_x, \lambda(\alpha\beta,\gamma) > + < c_x, \lambda(\alpha\beta\gamma) > \\ &- < c_x, \lambda(\alpha\beta,\gamma) > + < c_x, \lambda(\alpha\beta\gamma) > \\ &= < c_x, \lambda(\alpha\beta,\gamma) > . \end{split}$$

Ainsi, en passant dans l'espace d'homologie  $\ell_1$ -réduite  $\overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  on déduit de ce qui précède qu'on a finalement  $\overline{\theta}_{\Psi,f} - \overline{\theta}_{\Psi',f'} = d\overline{\lambda}$ .

# 5. Expression de la différentielle $d_3$

Considérons une extension de groupes discrets  $1 \longrightarrow G \xrightarrow{i} \Gamma \xrightarrow{\sigma} \Pi \longrightarrow 1$  et fixons une section ensembliste  $s: \Pi \to \Gamma$  pour l'homomorphisme surjectif  $\sigma$ . Rappelons qu'un noyau abstrait  $(\Psi_s, f)$  peut être associé à la section  $s: \Pi \to \Gamma$  par les expressions suivantes,

$$f(\alpha, \beta) = s(\alpha)s(\beta)[s(\alpha\beta)]^{-1}$$
 et  $\Psi_s(\alpha)(g) = s(\alpha)gs(\alpha)^{-1}$ ,  $\forall \alpha, \beta \in \Pi, g \in G$ 

Ainsi, puisque pour tous les éléments  $\alpha$  et  $\beta \in \Pi$  on a  $\Psi_s(\alpha) \circ \Psi_s(\beta) = i_{f(\alpha,\beta)} \circ \Psi_s(\alpha\beta)$  on déduit que l'application  $\Psi_s : \Pi \to Aut(G)$  induit un homomorphisme au niveau des automorphismes extérieurs qu'on notera  $\theta : \Pi \to Out(G)$ .

Dans le reste de cette section on pose  $\Psi := \Psi_s$ .

Rappelons aussi que dans la section 4, en munissant l'espace d'homologie  $\ell_1$ -réduite  $\overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  par la structure de  $\Pi$ -module de Banach qui est induite par  $\theta:\Pi\to Out(G)$ , nous avons démontré que pour tout noyau abstrait  $(\Psi,f)$  l'expression (23),

$$\overline{\theta}_{\Psi,f}(\alpha,\beta,\gamma) = \overline{\mathbf{m}}_2(\Psi(\alpha)(f(\beta,\gamma),f(\alpha,\beta\gamma)) - \overline{\mathbf{m}}_2(f(\alpha,\beta),f(\alpha\beta,\gamma)), \qquad \forall \alpha,\beta,\gamma \in \Pi$$

définit un 3-cocycle borné  $\overline{\theta}_{\Psi,f}:\Pi^3\longrightarrow \overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  dont la classe de cohomologie bornée associée  $[\overline{\theta}_{\Psi,f}]\in H^3_b(\Pi,\overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R}))$  dépend seulement de  $\theta:\Pi\to Out(G)$ . De même, rappelons que dans le théorème principal A de la section 3 nous avons

De même, rappelons que dans le théorème principal A de la section 3 nous avons démontré que l'expression (13)

$$\mathbf{m}_2(g,h) = (g,h) - \mathbf{m}(g) + \mathbf{m}(gh) - \mathbf{m}(h) = (g,h) - \mathbf{m} \circ \partial_2(g,h), \quad \forall g,h \in G$$

induit un 2-cocycle borné homogène  $\overline{\mathbf{m}}_2:G^2\to \overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  qui représente une classe de cohomologie bornée  $\mathbf{g}_2\in H_b^2(G,\overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R}))$  unique pour la relation suivante,

$$x \cup \mathbf{g}_2 = x, \quad \forall x \in H_b^2(G, \mathbb{R}).$$

5.1. La différentielle  $d_{3,\ell_1}$  envoie  $\mathbf{g}_2$  sur  $[\theta]$ . Soient  $1 \longrightarrow G \stackrel{i}{\longrightarrow} \Gamma \stackrel{\sigma}{\longrightarrow} \Pi \longrightarrow 1$  une extension de groupes discrets et  $s:\Pi \to \Gamma$  une section ensembliste de l'homomorphisme surjectif  $\sigma$ . Puisque pour tout élément  $\gamma \in \Gamma$  on a  $\sigma(\gamma) = \sigma(s \circ \sigma(\gamma))$  on peut définir une application  $h:\Gamma \to G$  en posant pour tout  $\gamma \in \Gamma$ ,

$$\gamma = h(\gamma).s \circ \sigma(\gamma)$$

Il résulte de la définition de l'application  $h: \Gamma \to G$  que

$$h(g) = g, \ \forall g \in G$$

**Proposition 11.** L'image réciproque  $\sigma^*(\overline{\theta}_{\Psi,f}): \Gamma^3 \to \overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  est égale au cobord de la conchaîne bornée  $\overline{T}: \Gamma^2 \to \overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  qui est définie par l'expression,

$$(27) \ \overline{T}(\gamma_1,\gamma_2) = \overline{\mathbf{m}}_2(f(\sigma(\gamma_1),\sigma(\gamma_2)),h(\gamma_1\gamma_2)^{-1}) - \overline{\mathbf{m}}_2(\Psi(\sigma(\gamma_1))(h(\gamma_2)^{-1}),h(\gamma_1)^{-1})$$

En conséquence, la classe de cohomologie bornée  $\sigma_b([\theta_{\Psi,f}]) \in H^3_b(\Gamma, \overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R}))$  est nulle.

Tout le reste de la section sera consacré à la démonstration de la proposition 11.

Soit  $x \in H_b^2(G, \mathbb{R})$  une classe de cohomologie bornée et  $0 \longrightarrow \mathbb{R} \xrightarrow{j} \overline{G} \xrightarrow{p} G \longrightarrow 1$  l'extension centrale qui lui est associée (cf. 3.4.2). Posons,

$$h_x = s_x \circ h : \Gamma \longrightarrow \overline{G}$$
 et  $F_x = s_x \circ f : \Pi^2 \longrightarrow \overline{G}$ 

les relèvements respectifs sur  $\overline{G}$  des applications  $h:\Gamma\longrightarrow G$  et  $f:\Pi\times\Pi\longrightarrow G$ .

**Affirmation 7.** Avec les notations ci-dessus la cochaîne non abélienne  $F_x(\sigma, \sigma) : \Gamma^2 \longrightarrow \overline{G}$  s'écrit sous la forme,

(28) 
$$F_x(\sigma(\gamma_1), \sigma(\gamma_2)) = \overline{\Psi}(\sigma(\gamma_1))(h_x(\gamma_2)^{-1})h_x(\gamma_1)^{-1}h_x(\gamma_1, \gamma_2) < c_x, T(\gamma_1, \gamma_2) > 0$$

où  $T:\Gamma^2\longrightarrow Z_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  est un représentant de la 2-cochaîne bornée  $\overline{T}:\Gamma\longrightarrow \overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  définie par l'expression (27) et où  $\overline{\Psi}:\Pi\longrightarrow Sym(\overline{G},\mathbb{R})$  désigne la famille de bijections définies dans le lemme 4 par l'expression (16).

 $D\acute{e}monstration$ . Avant d'établir l'expression (28) nous allons d'abord exprimer l'application  $f(\sigma, \sigma): \Gamma^2 \longrightarrow G$  en fonction des applications  $\Psi: \Pi \longrightarrow \operatorname{Aut}(G)$  et  $h: \Gamma \longrightarrow G$ .

D'abord observons que pour tous les éléments  $\gamma_1$  et  $\gamma_2 \in \Gamma$  on peut écrire

$$f(\sigma(\gamma_1), \sigma(\gamma_2)) = s \circ \sigma(\gamma_1) s \circ \sigma(\gamma_2) s \circ \sigma(\gamma_1 \gamma_2)^{-1}$$

$$= [s(\sigma(\gamma_1)) h(\gamma_2)^{-1} s(\sigma(\gamma_1))^{-1}] s \circ \sigma(\gamma_1) \gamma_2 s \circ \sigma(\gamma_1 \gamma_2)^{-1}$$

$$= \Psi(\sigma(\gamma_1)) (h(\gamma_2)^{-1}) h(\gamma_1)^{-1} h(\gamma_1 \gamma_2).$$

Ensuite, développons l'expression  $s_x \circ f(\sigma(\gamma_1), \sigma(\gamma_2)) \in \overline{G}$  tout en utilisant le fait que le défaut de la section  $s_x : G \to \overline{G}$  est égal à l'unique 2-cocycle borné homogène  $c_x : G^2 \longrightarrow \mathbb{R}$  qui représente la classe de cohomologie  $x \in H_b^2(G, \mathbb{R})$ :

$$\begin{split} F_x(\sigma(\gamma_1),\sigma(\gamma_2)) &= s_x \circ f(\sigma(\gamma_1),\sigma(\gamma_2)) \\ &= s_x [\Psi(\sigma(\gamma_1))(h(\gamma_2)^{-1})h(\gamma_1)^{-1}h(\gamma_1\gamma_2)] \\ &= s_x [\Psi(\sigma(\gamma_1))(h(\gamma_2)^{-1}]s_x [h(\gamma_1)^{-1}h(\gamma_1\gamma_2)] \\ &\quad c_x (\Psi(\sigma(\gamma_1))(h(\gamma_2)^{-1}),h(\gamma_1)^{-1}h(\gamma_1\gamma_2))^{-1} \\ &= s_x [\Psi(\sigma(\gamma_1))(h(\gamma_2)^{-1}]s_x (h(\gamma_1)^{-1})s_x (h(\gamma_1\gamma_2)) \\ &\quad c_x (\Psi(\sigma(\gamma_1))(h(\gamma_2)^{-1}),h(\gamma_1)^{-1}h(\gamma_1\gamma_2))^{-1}c_x (h(\gamma_1)^{-1},h(\gamma_1\gamma_2))^{-1}. \end{split}$$

Par conséquent, si on se rappelle que la bijection  $\overline{\Psi}(\alpha): \overline{G} \longrightarrow \overline{G}$  est définie par la formule (16),

$$\overline{\Psi}(\alpha)(\overline{g}) = s_x(\Psi(\alpha)(p(\overline{g}))\varphi(\overline{g})$$

et que  $\varphi \circ s_x = 0$ , on pourra réécrire l'expression précédente sous la forme :

$$F_{x}(\sigma(\gamma_{1}), \sigma(\gamma_{2})) = \overline{\Psi}(\sigma(\gamma_{1}))(h_{x}(\gamma_{2})^{-1})s_{x}(h(\gamma_{1})^{-1})s_{x}(h(\gamma_{1}\gamma_{2}))k(\gamma_{1}, \gamma_{2})$$
$$= \overline{\Psi}(\sigma(\gamma_{1}))(h_{x}(\gamma_{2})^{-1})h_{x}(\gamma_{1})^{-1}h_{x}(\gamma_{1}\gamma_{2})k(\gamma_{1}, \gamma_{2})$$

où  $k:\Gamma^2\longrightarrow\mathbb{R}$  désigne la cochaîne bornée définie par.

$$k(\gamma_1, \gamma_2) = -c_x(h(\gamma_1)^{-1}, h(\gamma_1, \gamma_2)) - c_x(\Psi(\sigma(\gamma_1))(h(\gamma_2)^{-1}), h(\gamma_1)^{-1}h(\gamma_1, \gamma_2))$$

Il est clair que pour aboutir à la formule (28), il suffit qu'on démontre que la 2-cochaîne bornée  $k:\Gamma^2\longrightarrow\mathbb{R}$  est égale au crochet de dualité,  $k(\gamma_1,\gamma_2)=< c_x,T(\gamma_1,\gamma_2)>$ , où  $T:\Gamma^2\longrightarrow Z_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  désigne un représentant de la cochaîne bornée  $\overline{T}$  qui est définie par l'expression (27).

En effet, puisque  $c_x: G^2 \longrightarrow \mathbb{R}$  est un 2-cocycle borné homogène ceci nous permet d'écrire pour tous  $\alpha = \Psi(\sigma(\gamma_1))(h(\gamma_2)^{-1}), \beta = h(\gamma_1)^{-1}$  et  $\gamma = h(\gamma_1, \gamma_2) \in G$  qu'on a :

$$\begin{array}{lll} 0 & = & dc_x(\alpha,\beta,\gamma) = dc_x(\Psi(\sigma(\gamma_1))(h(\gamma_2)^{-1}),h(\gamma_1)^{-1},h(\gamma_1\gamma_2)) \\ & = & c_x(h(\gamma_1)^{-1},h(\gamma_1\gamma_2)) - c_x(\Psi(\sigma(\gamma_1))(h(\gamma_2)^{-1})h(\gamma_1)^{-1},h(\gamma_1\gamma_2)) \\ & + & c_x(\Psi(\sigma(\gamma_1))(h(\gamma_2)^{-1}),h(\gamma_1)^{-1}h(\gamma_1\gamma_2)) - c_x(\Psi(\sigma(\gamma_1))(h(\gamma_2)^{-1}),h(\gamma_1)^{-1}) \\ & = & \left[ c_x(h(\gamma_1)^{-1},h(\gamma_1\gamma_2)) + c_x(\Psi(\sigma(\gamma_1))(h(\gamma_2)^{-1}),h(\gamma_1)^{-1}h(\gamma_1\gamma_2) \right] \\ & - & \left[ c_x(\Psi(\sigma(\gamma_1))(h(\gamma_2)^{-1})h(\gamma_1)^{-1},h(\gamma_1\gamma_2)) + c_x(\Psi(\sigma(\gamma_1))(h(\gamma_2)^{-1}),h(\gamma_1)^{-1}) \right] \\ & = & -k(\gamma_1,\gamma_2) \\ & - & \left[ c_x(\Psi(\sigma(\gamma_1))(h(\gamma_2)^{-1})h(\gamma_1)^{-1},h(\gamma_1\gamma_2)) + c_x(\Psi(\sigma(\gamma_1))(h(\gamma_2)^{-1}),h(\gamma_1)^{-1}) \right]. \end{array}$$

Enfin, en remarquant que le 2-cocycle borné  $c_x$  est homogène il en résulte que pour tous g et  $h \in G$  on a  $c_x(gh^{-1},h) = -c_x(g,h^{-1})$ . De même, en remarquant que nous avons établi au début de cette démonstration que

$$\Psi(\sigma(\gamma_1))(h(\gamma_2)^{-1})h(\gamma_1)^{-1} = f(\sigma(\gamma_1), \sigma(\gamma_2))h(\gamma_1\gamma_2)^{-1}$$

ceci entraîne:

38

$$k(\gamma_1, \gamma_2) = -[c_x(f(\sigma(\gamma_1), \sigma(\gamma_2))h(\gamma_1\gamma_2)^{-1}, h(\gamma_1\gamma_2)) + c_x(\Psi(\sigma(\gamma_1))(h(\gamma_2)^{-1}), h(\gamma_1)^{-1})]$$
  
= 
$$-[-c_x(f(\sigma(\gamma_1), \sigma(\gamma_2)), h(\gamma_1\gamma_2)^{-1}) + c_x(\Psi(\sigma(\gamma_1))(h(\gamma_2)^{-1}), h(\gamma_1)^{-1})].$$

D'où, pour tous les éléments 
$$\gamma_1$$
 et  $\gamma_2 \in \Gamma$  on a  $k(\gamma_1, \gamma_2) = \langle c_x, T(\gamma_1, \gamma_2) \rangle$ .

Démonstration de la proposition 11. Pour établir l'égalité :  $\sigma^*(\overline{\theta}_{\Psi,f}) = d\overline{T}$ , nous allons développer l'expression de la cochaîne bornée réelle  $\langle c_x, \sigma^*(\theta_{\Psi,f}) \rangle$ .

Pour cela, nous allons utiliser la formule (28) établie dans l'affirmation précédente et le fait que  $F_x = s_x \circ f : \Pi^2 \to \overline{G}$  contrôle la déviation de l'application  $\overline{\Psi} : \Pi \to \operatorname{Sym}(\overline{G}, \mathbb{R})$  à être un homomorphisme (cf. lemme 4 formule (4)).

D'abord, pour tous  $\gamma_1, \gamma_2$  et  $\gamma_3 \in \Gamma$  appliquons l'expression (28) au couple  $\gamma_1, \gamma_2$  et  $\gamma_3$ :

$$\begin{split} F_{x}(\sigma(\gamma_{1}\gamma_{2}),\sigma(\gamma_{3})) &= \overline{\Psi}(\sigma(\gamma_{1})\sigma(\gamma_{2}))(h_{x}(\gamma_{3})^{-1})h_{x}(\gamma_{1}\gamma_{2})^{-1}h_{x}(\gamma_{1}\gamma_{2}\gamma_{3}) < c_{x}, T(\gamma_{1}\gamma_{2},\gamma_{3}) > \\ &= F_{x}(\sigma(\gamma_{1}),\sigma(\gamma_{2}))^{-1}\overline{\Psi}(\sigma(\gamma_{1}))\circ\overline{\Psi}(\sigma(\gamma_{2}))(h_{x}(\gamma_{3})^{-1})[F_{x}(\sigma(\gamma_{1}),\sigma(\gamma_{2})) \\ &\quad h_{x}(\gamma_{1}\gamma_{2})^{-1}]h_{x}(\gamma_{1}\gamma_{2}\gamma_{3}) < c_{x}, T(\gamma_{1}\gamma_{2},\gamma_{3}) > \\ &= F_{x}(\sigma(\gamma_{1}),\sigma(\gamma_{2}))^{-1}\overline{\Psi}(\sigma(\gamma_{1}))\circ\overline{\Psi}(\sigma(\gamma_{2}))(h_{x}(\gamma_{3})^{-1}) \\ &\quad [\overline{\Psi}(\sigma(\gamma_{1}))(h_{x}(\gamma_{2})^{-1})h_{x}(\gamma_{1})^{-1}]h_{x}(\gamma_{1}\gamma_{2}\gamma_{3}) < c_{x}, T(\gamma_{1},\gamma_{2}) > < c_{x}, T(\gamma_{1}\gamma_{2},\gamma_{3}) > \end{split}$$

Observons que si on multiplie la dernière ligne ci-dessus par l'élément  $F_x(\sigma(\gamma_1), \sigma(\gamma_2))$  (depuis la gauche) on obtient l'expression,

$$F_{x}(\sigma(\gamma_{1}), \sigma(\gamma_{2}))F_{x}(\sigma(\gamma_{1}\gamma_{2}), \sigma(\gamma_{3})) = \overline{\Psi}(\sigma(\gamma_{1}))[\overline{\Psi}(\sigma(\gamma_{2}))(h_{x}(\gamma_{3})^{-1})]$$

$$\overline{\Psi}(\sigma(\gamma_{1}))(h_{x}(\gamma_{2})^{-1})h_{x}(\gamma_{1})^{-1}h_{x}(\gamma_{1}\gamma_{2}\gamma_{3})$$

$$< c_{x}, T(\gamma_{1}, \gamma_{2}) < c_{x}, T(\gamma_{1}\gamma_{2}, \gamma_{3}) >$$

Ainsi, en utilisant le fait que la déviation de la bijection  $\overline{\Psi}(\sigma(\gamma_1)): \overline{G} \to \overline{G}$  à être un homomorphisme est contrôlée par l'expression (11),  $\forall \overline{g}, \overline{h} \in \overline{G}$ ,

 $\overline{\Psi}(\sigma(\gamma_1))(\bar{g})\overline{\Psi}(\sigma(\gamma_1))(\bar{h}) = \overline{\Psi}(\sigma(\gamma_1))(\bar{g}\bar{h})[(\Psi_s(\sigma(\gamma_1)))^*(c_x)(p(\bar{g}),p(\bar{h}))][c_x(p(\bar{g}),p(\bar{h}))^{-1}]$  on pourra écrire,

$$F_{x}(\sigma(\gamma_{1}), \sigma(\gamma_{2}))F_{x}(\sigma(\gamma_{1}\gamma_{2}), \sigma(\gamma_{3})) = \overline{\Psi}(\sigma(\gamma_{1}))[\overline{\Psi}(\sigma(\gamma_{2}))(h_{x}(\gamma_{3})^{-1})h_{x}(\gamma_{2})^{-1}]$$

$$h_{x}(\gamma_{1})^{-1}h_{x}(\gamma_{1}\gamma_{2}\gamma_{3}) < c_{x}, T(\gamma_{1}, \gamma_{2}) >$$

$$< c_{x}, T(\gamma_{1}\gamma_{2}, \gamma_{3}) > X(\gamma_{1}, \gamma_{2}, \gamma_{3})$$
(29)

où  $X:\Gamma^3\to\mathbb{R}$  désigne la cochaîne bornée réelle définie par l'expression suivante :

$$X(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = (\Psi_s(\sigma(\gamma_1)))^*(c_x)(\Psi_s(\sigma(\gamma_2))(h(\gamma_3)^{-1}), h(\gamma_2)^{-1}) - c_x(\Psi_s(\sigma(\gamma_2))(h(\gamma_3)^{-1}), h(\gamma_2)^{-1})$$

Remarquons que dans l'expression (29) si on applique la formule (28) on pourra remplacer l'élément  $\overline{\Psi}(\sigma(\gamma_2))(h_x(\gamma_3)^{-1})h_x(\gamma_2)^{-1}$  (mis entre crochets dans (29)) par l'élément  $F_x(\sigma(\gamma_2),\sigma(\gamma_3))h_x(\gamma_2\gamma_3)^{-1} < c_x, T(\gamma_2,\gamma_3) >^{-1}$  on obtient :

$$F_{x}(\sigma(\gamma_{1}), \sigma(\gamma_{2}))F_{x}(\sigma(\gamma_{1}\gamma_{2}), \sigma(\gamma_{3})) = \overline{\Psi}(\sigma(\gamma_{1}))[F_{x}(\sigma(\gamma_{2}), \sigma(\gamma_{3}))h_{x}(\gamma_{2}\gamma_{3})^{-1} < c_{x}, T(\gamma_{2}, \gamma_{3}) >^{-1}] h_{x}(\gamma_{1})^{-1}h_{x}(\gamma_{1}\gamma_{2}\gamma_{3}) < c_{x}, T(\gamma_{1}, \gamma_{2}) > < c_{x}, T(\gamma_{1}\gamma_{2}, \gamma_{3}) > X(\gamma_{1}, \gamma_{2}, \gamma_{3}) = \overline{\Psi}(\sigma(\gamma_{1}))[F_{x}(\sigma(\gamma_{2}), \sigma(\gamma_{3}))h_{x}(\gamma_{2}\gamma_{3})^{-1}]h_{x}(\gamma_{1})^{-1} h_{x}(\gamma_{1}\gamma_{2}\gamma_{3}) < c_{x}, T(\gamma_{2}, \gamma_{3}) >^{-1} < c_{x}, T(\gamma_{1}, \gamma_{2}) > < c_{x}, T(\gamma_{1}\gamma_{2}, \gamma_{3}) > X(\gamma_{1}, \gamma_{2}, \gamma_{3}) = \overline{\Psi}(\sigma(\gamma_{1}))(F_{x}(\sigma(\gamma_{2}), \sigma(\gamma_{3}))[\overline{\Psi}(\sigma(\gamma_{1}))(h_{x}(\gamma_{2}\gamma_{3})^{-1}) h_{x}(\gamma_{1})^{-1}h_{x}(\gamma_{1}\gamma_{2}\gamma_{3})]Y(\gamma_{1}, \gamma_{2}, \gamma_{3}) < c_{x}, T(\gamma_{2}, \gamma_{3}) >^{-1} < c_{x}, T(\gamma_{1}, \gamma_{2}) > < c_{x}, T(\gamma_{1}\gamma_{2}, \gamma_{3}) > X(\gamma_{1}, \gamma_{2}, \gamma_{3})$$

où  $Y:\Gamma^3\to\mathbb{R}$  désigne la cochaîne bornée réelle définie par l'expression,

$$Y(\gamma_{1}, \gamma_{2}, \gamma_{3}) = c_{x}(f(\sigma(\gamma_{2}), \sigma(\gamma_{3})), h(\gamma_{2}\gamma_{3})^{-1}) - (\Psi_{s}(\sigma(\gamma_{1})))^{*}(c_{x})(f(\sigma(\gamma_{2}), \sigma(\gamma_{3})), h(\gamma_{2}\gamma_{3})^{-1})$$

déduite de la formule (17) qui contrôle la déviation de la bijection  $\overline{\Psi}(\sigma(\gamma_1)): \overline{G} \to \overline{G}$  à être un homomorphisme.

Ci-dessous, pour développer l'expression de la cochaîne abélienne  $\sigma^*(K_{x,\overline{\Psi}}):\Gamma^3\to Z(\overline{G})$  qui est égale à,

$$\overline{\Psi}(\sigma(\gamma_1)(F_x(\sigma(\gamma_2),\sigma(\gamma_3)))F_x(\sigma(\gamma_1),\sigma(\gamma_2\gamma_3))F_x(\sigma(\gamma_1\gamma_2),\sigma(\gamma_3))^{-1}F_x(\sigma(\gamma_1),\sigma(\gamma_2))^{-1}$$

nous allons remplacer l'élément  $\overline{\Psi}(\sigma(\gamma_1))(h_x(\gamma_2\gamma_3)^{-1})h_x(\gamma_1)^{-1}h_x(\gamma_1\gamma_2\gamma_3)$  (mis entre crochets dans (30)) par l'élément  $F_x(\sigma(\gamma_1),\sigma(\gamma_2\gamma_3))) < c_x, T(\gamma_1,\gamma_2\gamma_3) >^{-1}$  pour obtenir :

$$F_{x}(\sigma(\gamma_{1}), \sigma(\gamma_{2}))F_{x}(\sigma(\gamma_{1}\gamma_{2}), \sigma(\gamma_{3})) = \overline{\Psi}(\sigma(\gamma_{1}))(F_{x}(\sigma(\gamma_{2}), \sigma(\gamma_{3}))F_{x}(\sigma(\gamma_{1}), \sigma(\gamma_{2}\gamma_{3})))$$

$$< c_{x}, T(\gamma_{1}, \gamma_{2}\gamma_{3}) >^{-1} < c_{x}, T(\gamma_{1}, \gamma_{2}) >$$

$$< c_{x}, T(\gamma_{2}, \gamma_{3}) >^{-1} < c_{x}, T(\gamma_{1}\gamma_{2}, \gamma_{3}) >$$

$$(31)$$

$$X(\gamma_{1}, \gamma_{2}, \gamma_{3})Y(\gamma_{1}, \gamma_{2}, \gamma_{3})$$

Mais comme la représentation extérieure  $\theta:\Pi\to Out(G)$  est définie à partir d'une extension de groupes, son 3-cocycle d'obstruction  $K_{\Psi,f}$  est nul. Ainsi, si on applique la formule (19) qui donne

$$K_{x,\overline{\Psi}} = \varphi_*(K_{x,\overline{\Psi}}) + (s_x)_*(K_{\Psi,f}) \in Z(\overline{G}) \simeq \mathbb{R} \oplus Z(G)$$

on en déduit qu'en fait la cochaı̂ne  $K_{x,\overline{\Psi}}=\varphi_*(K_{x,\overline{\Psi}}):\Pi^3\to\mathbb{R}$ . D'autre part, en utilisant simultanément l'expression (31) et l'expression (20) de la proposition 7 on peut écrire dans le groupe commutatif additif  $(Z(\overline{G}),+)$  que :

$$\begin{split} < c_x, \sigma^*(\theta_{\Psi,f})(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) > & = & \varphi(K_{x,\overline{\Psi}}(\sigma(\gamma_1), \sigma(\gamma_2), \sigma(\gamma_3))) \\ & = & K_{x,\overline{\Psi}}(\sigma(\gamma_1), \sigma(\gamma_2), \sigma(\gamma_3)) \\ & = & < c_x, T(\gamma_1, \gamma_2 \gamma_3) > - < c_x, T(\gamma_1, \gamma_2) > + < c_x, T(\gamma_2, \gamma_3) > \\ & - & < c_x, T(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) > - X(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) - Y(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) \end{split}$$

Il devient maintenant clair que pour achever la preuve de la proposition 11 il suffit qu'on démontre que le second membre de l'expression (32) est égal au crochet de dualité

$$< c_x, dT(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) >$$

En effet, si on fait la somme des deux cochaînes  $X:\Gamma^3\longrightarrow\mathbb{R}$  et  $Y:\Gamma^3\longrightarrow\mathbb{R}$  tout en appliquant l'expression (27) qui définit la cochaîne  $\overline{T}$  on voit facilement que pour tous les éléments  $\gamma_1$ ,  $\gamma_2$  et  $\gamma_3\in\Gamma$  on a,

$$X(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) + Y(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = \langle c_x, T(\gamma_2, \gamma_3) - (\Psi_s(\sigma(\gamma_1))) \rangle (T(\gamma_2, \gamma_3)) >$$

Maintenant, grâce à cette remarque on peut réécrire le second membre de l'expression (32) sous la forme :

$$< c_{x}, \sigma^{*}(\theta_{\Psi,f})(\gamma_{1}, \gamma_{2}, \gamma_{3}) > = < c_{x}, T(\gamma_{1}, \gamma_{2}\gamma_{3}) > - < c_{x}, T(\gamma_{1}, \gamma_{2}) >$$

$$+ < c_{x}, T(\gamma_{2}, \gamma_{3}) > - < c_{x}, T(\gamma_{1}, \gamma_{2}, \gamma_{3}) >$$

$$- < c_{x}, T(\gamma_{2}, \gamma_{3}) - \left(\Psi_{s}(\sigma(\gamma_{1}))\right)_{*}(T)(\gamma_{2}, \gamma_{3}) >$$

$$= < c_{x}, T(\gamma_{1}, \gamma_{2}\gamma_{3}) > - < c_{x}, T(\gamma_{1}, \gamma_{2}) >$$

$$- < c_{x}, T(\gamma_{1}, \gamma_{2}, \gamma_{3}) > + < c_{x}, \left(\Psi_{s}(\sigma(\gamma_{1}))\right)_{*}(T)(\gamma_{2}, \gamma_{3}) >$$

$$= < c_{x}, dT(\gamma_{1}, \gamma_{2}, \gamma_{3}) >$$

Finalement, en passant dans l'espace d'homologie  $\ell_1$ -réduite  $\overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  nous obtenons l'expression recherchée  $\sigma^*(\overline{\theta}_{\Psi,f}) = d\overline{T}$ .

Le résultat de la proposition 11 nous permet maintenant de déduire les deux corollaires importants suivants.

Corollaire 5. La restriction de la cochaîne bornée  $\overline{T}:\Gamma^2\to \overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  sur le sous-groupe normal  $i(G)\subset \Gamma$  représente la classe de cohomologie bornée  $\mathbf{g}_2$ ,

$$[i^*(\overline{T})] = [\overline{\mathbf{m}}_2] = \mathbf{g}_2 \in H^2_b(G, \overline{H}_2^{\ell_1}(G, \mathbb{R})).$$

 $\begin{array}{l} \textit{D\'{e}monstration}. \text{ En effet, puisque pour tout } g \in G \text{ on a } h(g) = g \text{ ; donc en \'{e}valuant la cochaı̂ne } \overline{T}: \Gamma^2 \to \overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R}) \text{ sur tous les couples d'\'{e}l\'{e}ments } (g_1,g_2) \in i(G) \times i(G) \subset \Gamma \times \Gamma \text{ on voit ais\'{e}ment que } i^*(\overline{T})(g_1,g_2) = -\overline{\mathbf{m}}_2(g_2^{-1},g_1^{-1}). \end{array}$ 

D'autre part, puisque pour toute classe de cohomologie bornée  $x = [c_x] \in H_b^2(G, \mathbb{R})$  et pour tout couple d'éléments  $g_1$  et  $g_2 \in G$  on a les deux relations,

$$c_x(g_1^{-1}, g_2^{-1}) = -c_x(g_1, g_2)$$
 et  $\langle c_x, \mathbf{m}_2(g_1, g_2) \rangle = c_x(g_1, g_2)$ 

on en déduit l'égalité  $i^*(\overline{T})(g_1,g_2)=-\overline{\mathbf{m}}_2(g_2^{-1},g_1^{-1})=\overline{\mathbf{m}}_2(g_1,g_2)$  qui entraı̂ne l'égalité en cohomologie :  $[i^*(\overline{T})]=[\overline{\mathbf{m}}_2]=\mathbf{g}_2$ .

Corollaire 6. La classe de cohomologie bornée  $\mathbf{g}_2 \in H^2_b(G, \overline{H}_2^{\ell_1}(G, \mathbb{R}))$  est invariante par l'action définie par la représentation extérieure  $\theta: \Pi \to Out(G)$  associée à l'extension de groupes  $1 \to G \xrightarrow{i} \Gamma \xrightarrow{\sigma} \Pi \to 1$ .

 $D\'{e}monstration$ . On procède comme dans la démonstration de la proposition 4 rappelée ci-dessus (cf. section 3) et qui correspond au corollaire 2 de [6].

Plus précisément, il suffit qu'on regarde la 2-cochaîne bornée  $\overline{T}:\Gamma^2\to\overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  qui est définie par l'expression (27) comme étant une 3-cochaîne homogène  $\Gamma$ -invariante :

$$\overline{T} \in (\mathcal{L}(\mathbb{R}[\Gamma^3], \overline{H}_2^{\ell_1}(G, \mathbb{R})))^{\Gamma} \simeq \mathcal{L}(\mathbb{R}[\Gamma^2], \overline{H}_2^{\ell_1}(G, \mathbb{R}))$$

42

Ensuite, en utilisant l'homomorphisme composé

$$\begin{array}{ccc} (\mathcal{L}(\mathbb{R}[\Gamma^3], \overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})))^{\Gamma} & \hookrightarrow & (\mathcal{L}(\mathbb{R}[\Gamma^3], \overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})))^G \\ & \stackrel{i^*}{\to} & (\mathcal{L}(\mathbb{R}[G^3], \overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})))^G & \simeq \mathcal{L}(\mathbb{R}[G^2], \overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})) \end{array}$$

on déduit que l'image de la cochaîne  $\overline{T}$  via la composition de ces deux morphismes induit une 2-cochaîne  $\Pi$ -invariante sur le groupe G. Ainsi, comme d'après le corollaire 5 on sait que  $i^*(\overline{T}) = \overline{\mathbf{m}}_2$  est un 2-cocycle ceci implique que finalement la classe de cohomologie bornée  $\mathbf{g}_2 = [\overline{\mathbf{m}}_2] \in H_b^2(G, \overline{H}_2^{\ell_1}(G, \mathbb{R}))^{\Pi}$  est  $\Pi$ -invariante.  $\square$ 

Si on désigne par  $(E^{p,q}_{r,\ell_1},d_{r,\ell_1})$  la suite spéctrale de Hochschild-Serre associée à l'extension  $1\longrightarrow G\stackrel{i}{\longrightarrow}\Gamma\stackrel{\sigma}{\longrightarrow}\Pi\longrightarrow 1$  en cohomologie bornée à coefficients dans le  $\Pi$ -module de Banach  $\overline{H}^{\ell_1}_2(G,\mathbb{R})$ , on voit que la classe  $\mathbf{g}_2$  induit un élément du terme  $E^{0,2}_{3,\ell_1}$ , et que la classe  $[\theta]$  induit aussi un élément du terme  $E^{3,0}_{3,\ell_1}$ .

Pour justifier ces deux faits observons que puisque le terme  $E^{0,2}_{2,\ell_1}=E^{0,2}_{3,\ell_1}$  (cf. lemme 4) et puisque la classe de cohomologie  $\mathbf{g}_2\in E^{0,2}_{2,\ell_1}\stackrel{\sim}{\to} H^2_b(G,\overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R}))^\Pi$ , donc  $\mathbf{g}_2$  représente une classe de cohomologie qu'on notera aussi  $\mathbf{g}_2\in E^{0,2}_{3,\ell_1}$ . De même, puisque le terme  $E^{3,0}_{2,\ell_1}=E^{3,0}_{3,\ell_1}$  (cf. lemme 4) avec  $E^{3,0}_{2,\ell_1}\stackrel{\sim}{\to} H^3_b(\Pi,\overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R}))$  donc la classe de cohomologie  $[\theta]\in H^3_b(\Pi,\overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R}))$  représente une classe de cohomologie qu'on notera aussi  $[\theta]\in E^{3,0}_{3,\ell_1}$ . Rappelons aussi que d'après la définition des termes  $E^{n,0}_3$  et  $E^{n,2}_3$  (cf. 3.2.1) on a :

$$E_3^{n,0} = \frac{Z_3^{n,0}}{Z_2^{n+1,-1} + B_2^{n,0}} \quad \text{et} \quad E_3^{n,2} = \frac{Z_3^{n,2}}{Z_2^{n+1,1} + B_2^{n,2}}$$

Ainsi, puisque la différentielle totale  $d_* = d_{\Pi} + (-1)^p d_U$  du complexe différentiel double filté verticalement,

$$\forall p, q \in \mathbb{N}, \quad K^{p,q} := C_b^p(\Pi, U^q) \quad \text{où} \quad U^q := \mathcal{L}_G(\mathbb{R}[\Gamma^{q+1}], V)$$

envoie le sous-espace  $Z_3^{n,2}$  dans le sous-espace  $Z_3^{n+3,0}$  (i.e.  $d_{n+2}(Z_3^{n,2})\subseteq Z_3^{n+3,0}$ ) nous avons défini la différentielle  $d_3^{n,2}:E_3^{n,2}\longrightarrow E_3^{n+3,0}$  en passant aux espaces quotients par l'expression (cf. 3.2.1),

$$\forall x \in Z_3^{n,2}, \qquad d_3^{n,2}([x]) := [d_{n+2}(x)]$$

Donc, si en particulier on prend  $V=\overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  et n=0 on voit que la différentielle  $d_{3,\ell_1}^{0,2}:E_{3,\ell_1}^{0,2}\longrightarrow E_{3,\ell_1}^{3,0}$  est induite par la différenielle totale  $d_3:Z_3^{0,2}\longrightarrow Z_3^{3,0}$  où

$$Z_3^{0,2} := \{ x \in F_v^0 \operatorname{Tot}(K^{*,*})^2 : d_2(x) \in F_v^3 \operatorname{Tot}(K^{*,*})^3 \}$$
$$= \{ x \in \operatorname{Tot}(K^{*,*})^2 : d_2(x) \in C_b^3(\Pi, U^0) \}$$

et

$$Z_3^{3,0} := \{ x \in F_v^3 \text{Tot}(K^{*,*})^3 : d_3(x) \in F_v^6 \text{Tot}(K^{*,*})^4 \}$$
$$= \{ x \in C_b^3(\Pi, U^0) : d_3(x) = 0 \}$$

Avec les discussions précédentes on peut maintenant démontrer le théorème principal B.

Théorème principal B. La différentielle  $d_{3,\ell_1}^{0,2}:E_{3,\ell_1}^{0,2}\longrightarrow E_{3,\ell_1}^{3,0}$  de la suite spectrale de Hochschild-Serre associée à l'extension de groupes discrets  $1\longrightarrow G\stackrel{i}{\longrightarrow}\Gamma\stackrel{\sigma}{\longrightarrow}\Pi\longrightarrow 1$  en cohomologie bornée à coefficients dans le  $\Pi$ -module de Banach  $\overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$ , envoie la classe  $\mathbf{g}_2\in E_{3,\ell_1}^{0,2}$  sur la classe  $[\theta]\in E_{3,\ell_1}^{3,0}$ .

Démonstration. D'abord, notons que la cochaîne bornée  $\overline{T}:\Gamma^2\to\overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  (cf. pr. 11) peut être vue comme élément de l'espace vectoriel  $C_b^0(\Pi,U^2)$  parce que on a :

$$\overline{T} \in \mathcal{L}(\mathbb{R}[\Gamma^2], \overline{H}_2^{\ell_1}(G, \mathbb{R})) \simeq (\mathcal{L}(\mathbb{R}[\Gamma^3], \overline{H}_2^{\ell_1}(G, \mathbb{R})))^{\Gamma} \Longrightarrow \overline{T} \in (\mathcal{L}(\mathbb{R}[\Gamma^3], \overline{H}_2^{\ell_1}(G, \mathbb{R})))^G = U^2$$

Ainsi, comme le cobord  $d_2\overline{T}=\sigma^*(\overline{\theta}_{\Psi,f})$  (cf. pr. 11) induit un élément de l'espace vectoriel  $C_b^3(\Pi,U^0)$  il s'ensuit que la cochaîne bornée  $\overline{T}\in Z_3^{0,2}$ , son cobord  $d_2\overline{T}\in Z_3^{3,0}$  et que par conséquent

$$d^{0,2}_{_{3,\ell_1}}([\overline{T}]) = [d_{_2}\overline{T}] \in E^{3,0}_{_{3,\ell_1}}$$

D'autre part, puisque d'après les corollaires 5 et 6, la restriction de la cochaı̂ne bornée  $\overline{T}:\Gamma^2\to\overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  au sous-groupe normal  $i(G)\subset\Gamma$  représente la classe de cohomologie bornée  $\Pi$ -invariante  $\mathbf{g}_2\in E_{3,\ell_1}^{0,2}=E_{2,\ell_1}^{0,2}\stackrel{\sim}{\to} H_b^2(G,\overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R}))^\Pi$ , et comme d'après la proposition 10 le cobord de la cochaı̂ne bornée  $\overline{T}:\Gamma^2\to\overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  représente la classe de cohomologie bornée  $[\theta]\in E_{3,\ell_1}^{3,0}\stackrel{\sim}{\to} H_b^3(\Pi,\overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R}))$  on conclut finalement que la différentielle  $d_{3,\ell_1}(\mathbf{g}_2)=[\theta]\in E_{3,\ell_1}^{3,0}$ .

5.2. Preuve du théorème principal C. Soit  $1 \longrightarrow G \stackrel{i}{\longrightarrow} \Gamma \stackrel{\sigma}{\longrightarrow} \Pi \longrightarrow 1$  une extension de groupes discrets et  $\theta: \Pi \to Out(G)$  sa représentation extérieure. D'après [6], il existe trois suites spectrales de Hochschild-Serre en cohomologie bornée à coefficients dans les  $\Pi$ -modules de Banach  $H_b^2(G,\mathbb{R})$ ,  $\overline{H}_2^{\ell_1}(G,\mathbb{R})$  et  $\mathbb{R}$  (qui est trivial) dont les termes sont désignés respectivement par  $(E_{r,\infty}^{p,q},d_{r,\infty}^{p,q})$ ,  $(E_{r,\ell_1}^{p,q},d_{r,\ell_1}^{p,q})$  et  $(E_r^{p,q},d_r^{p,q})$ . Rappelons aussi qu'au paragraphe 3.3 nous avons fait remarquer que les différentielles de ces trois suites spectrales commutent avec le cup-produit dans la relation suivante,

$$d_r^{p+p',q+q'}(x_\infty^{p,q} \cup x_{\ell_1}^{p',q'}) = d_{r,\infty}^{p,q}(x_\infty^{p,q}) \cup x_{\ell_1}^{p',q'} + (-1)^{p+q} x_\infty^{p,q} \cup d_{r,\ell_1}^{p',q'}(x_{\ell_1}^{p',q'}).$$

De même, notons que l'identité établie dans le théorème principal A,

$$x = x \cup \mathbf{g}_2, \quad \forall x \in H_b^2(G, \mathbb{R})$$

permet d'obtenir un isomorphisme canonique

$$\begin{array}{cccc} \cup \mathbf{g}_2: & E_{2,\infty}^{n,0} & \to & E_2^{n,2} \\ & x_{\infty} & \to & x_{\infty} \cup \mathbf{g}_2 \end{array}$$

dont le morphisme inverse associe à tout vecteur  $x \in E_2^{n,2}$  un unique vecteur  $x_\infty \in E_{2,\infty}^{n,0}$  tel que,  $x = x_\infty \cup \mathbf{g}_2$ .

Finalement, observons que puisque en cohomologie bornée réelle le terme  $E_2^{n,2}$  se surjecte sur le terme  $E_3^{n,2}$  (cf. lemme 3) et comme on a aussi  $E_2^{n+3,0}=E_3^{n+3,0}$  (cf. lemme 3), on en déduit que la différentielle  $d_3^{n,2}:E_3^{n,2}\to E_3^{n+3,0}$  transforme l'expression  $x=x_\infty\cup\mathbf{g}_2$  comme suit.

$$\begin{array}{lcl} d_3^{n,2}(x) & = & d_3^{n,2}(x_\infty \cup \mathbf{g}_2) \\ & = & d_{3,\infty}^{n,0}(x_\infty) \cup \mathbf{g}_2 + (-1)^n x_\infty \cup d_{3,\ell_1}^{0,2}(\mathbf{g}_2) \\ & = & 0 \cup \mathbf{g}_2 + (-1)^n x_\infty \cup [\theta] = (-1)^n x \cup [\theta]. \end{array}$$

Corollaire A. L'opérateur de transgression  $\delta: H_b^2(G,\mathbb{R})^\Pi \to H_b^3(\Pi,\mathbb{R})$  associé à la représentation extérieure  $\theta: \Pi \to Out(G)$  de l'extension  $1 \longrightarrow G \stackrel{i}{\longrightarrow} \Gamma \stackrel{\sigma}{\longrightarrow} \Pi \longrightarrow 1$  est égal à la différentielle  $d_3^{0,2}: E_3^{0,2} \to E_3^{3,0}$ .

Démonstration. Il suffit de remarquer que d'après la proposition 7 et l'expression (22) (cf. cor. 4), si  $c_x : G^2 \to \mathbb{R}$  désigne un 2-cocycle borné homogène invariant par  $\theta : \Pi \to Out(G)$  il en résulte que pour tout noyau abstrait  $(\Psi, f)$  de  $\theta$  l'expression suivante (cf. (20)),

$$\varphi_*(K_{x,\overline{\Psi}}) = \langle c_x, \theta_{\Psi,f}(\alpha,\beta,\gamma) \rangle = c_x(\Psi(\alpha)(f(\beta,\gamma), f(\alpha,\beta\gamma)) - c_x(f(\alpha,\beta), f(\alpha\beta,\gamma))$$

définit un 3-cocycle réel borné sur le groupe  $\Pi$  qui représente à la fois les classes de cohomologie bornée :  $\delta([c_x]) = [\varphi_*(K_{x,\overline{\Psi}})]$  (cf. [3] et [4]) et  $d_3([c_x]) = (-1)^0[c_x] \cup [\theta]$ .

Remerciement-. Je remercie le référé anonyme de l'article pour ses précieuses remarques qui m'ont permis de refaire l'article et de le completer par des paragraphes visant à clarifier les passages de certaines démonstrations, et par conséquent rendent le contenu de l'article indépendant et auto suffisant. Je tiens aussi à le remercier pour ses quesions intéressantes qui seront développées dans de futures papiers.

#### References

- [1] C. Bavard, Longueur stable des commutateurs, L'Enseignement Mathématique, (1991)(37).
- [2] G. Besson, Sém. de cohomologie bornée, Fév. (1988), ENS lyon.
- [3] A. Bouarich, Suites exactes en cohomologie bornée réelle. Thèse, Université Paul Sabatier, Toulouse III, 1994.
- [4] A. Bouarich, Suites exactes en cohomologie bornée réelle des groupes discrets, C. R. Acad. Sci. Paris, 320(I)(1995), 1355-1359.
- [5] A. Bouarich, Exactitude à gauche du foncteur  $H_b^n(-,\mathbb{R})$  de cohomologie bornée réelle, Ann. de la Fac. Sci. de Toulouse, Vol. IX, (2)(2001), 255-270.

- [6] A. Bouarich, Suites spectrales de Hochshild-Serre à coefficients dans un espace semi-normé, Extracta Mathematicae 20(3)(2005), 307-340.
- [7] A. Bouarich, Sur une classe de cohomologie bornée de degré deux universelle, en préparation.
- [8] R. Brooks, Some remarks on bounded cohomology, Ann of Maths studis, (1981)(92)(53-62).
- [9] H. Brezis, Analyse fonctionnelle. Théorie et applications. Masson, Paris, 1983.
- [10] K. S. Brown, Cohomology of Groups, Springer-Verlag, New York, 1982
- [11] Greenleaf, Invariant Means on Topological Groups and their Applications, Van. Nostrand, Math. Stud. (16)(1969).
- [12] M. Gromov, Volume and bounded cohomology, Math IHES, 56(1982), 5-99.
- [13] A. Grotendiek, Produits tensoriels topologiques et espaces nucléaires, Mem. of American Soc. 1966 (16).
- [14] A. Guichardet, Cohomologie des groupes topologiques et des algèbres de Lie, Cedic-Nathan, 1980.
- [15] N. Ivanov, Foundations of the theory of bounded cohomology, J. of Soviet Math, 37(1987), 1090-1115.
- [16] Ivanov, N., Second bounded cohomology group, J. of Soviet Math, 167(1988), 117-120.
- [17] S. Maclane, Homology, Springer-Verlag, Barlin, 1963.
- [18] S. Matsumoto and S. Morita, Bounded cohomology of certain groups of homeomorphisms, Proc. of AMS, (3)(94)(1985)(549-544).
- [19] J. McCleary, User's Guide To Spectral Sequence, Publich or perish, 1984.
- [20] Y. Mitsumatsu, Bounded cohomology and  $\ell_1$ -homology of surfaces, Topology (23)(4)(1984), 465-474.
- [21] Monod, N., and Burger, M., Continuous bounded cohomology and applications to rigidity theory, GAFA, Geom. Funct. Anal. 12 (2002), 219-280.
- [22] A. Noskov, Bounded cohomology of discrete groups with coefficients, Leningrad Maths J 2(5)(1991), 1067-1084.
- [23] Noskov, A. The Hochschild-Serre spectral sequence for bounded cohomology, Contemporary Mathematics, 131 (1992), 613-629.
- [24] S. Soma, The zero-norme subspace of bounded cohomology, Comment. Math. Helv. (72)(4)(1197), 582-592.
- [25] K. Yosida, Functional Analysis, Springer-Verlag, Berlin, 1966.

Université Sultan Moulay Slimane, Faculté des Sciences et Téchniques, B.P. 523, Beni Mellal, Maroc/Morocco.

E-mail address: bouarich10yahoo.fr or bouarich0fstbm.ac.ma